

# Supplément Radio-Télévision



QUARANTE-HUITIÈME ANNÉE

– DIMANCHE 13 - LUNDI 14 JANVIER 1991

FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : ANDRÉ FONTAINE

Les tentatives de reprise en main en URSS

# L'armée soviétique maintient sa pression dans la capitale de la Lituanie

### Ne pas se voiler la face

**DEUT-ON** qualifier autrement que d'intervention très mauvais souvenirs, ceux d'une certaine nuit de décembre 1981. L'opération n'a pas, bien sûr, l'ampieur de l'instauration de la joi martiale. Pas encore. es en train d'organiser :

les concessions aux forces conservatrices se multiplient à que dans d'autres villes de la petite République. Le sang a coulé. Dens la muit de vendredi à samedi, des immeubles de la police litussienne ont à leur tour

IL y a donc, de toute évidence, un plan méthodique de reprise des centres de pouvoir passés depuis un an aux mains des nationalistés lituariens. Parallèlement, M. Gorbatchev a sommé le Parlement et le gouvernement de Vilnius de restauveriente de virinte de restau-rer la Constitution soviétique dans leur République, sous peine de se voir appliquer le régime de l'administration présidentielle

Les troupes régulières de l'armée soviétique semblent pour l'instant rester plutôt en retrait, dantistes russes, qui viennent de créer un «comité de salut public » prêt à prendre le pouvoir.

Il n'est plus question, bien entendu, de négociations, alors que les élus lituaniens avaient récemment cédé du terrain en levent la condition d'un protocole préalable à toute négociation avec Moscou sur l'avenir de la

A machine est donc en Emarche, le test ultime res-Emarche, le test ultime res-tant le sort réservé au Parlement lituation, gardé désormais par la population de jour comme de nuit, à l'appel du président Landabergis. L'occupation éven-tuelle du Parlement et la nomina-tion d'un « gauleiter» ou d'un « comité de salut public » para-chèveraient définitivement la raprise en mains de la lituarie. reprise en mains de la Lituanie. Le coût d'une telle opération pourrait cependant être lourd, et n'aboutirait en tout état de cause, comme on l'a vu ailleurs et en particulier en Pologne, qu'à durcir le sentiment nationaliste dans le population.

Le président Landabergis ne cesse d'en appeler au soutien occidental. Peut-être est-il temps en effet de cesser de se-voller la face et d'admettre clairement que les grands principes que la communauté internatio-nale veut défendre dans le Golfe sont en train d'être bafoués dans les pays baltes?



Des unités de parachutistes soviétiques sont de nouveau intervenues samedi 12 janvier, vers 3 heures du matin, à Vilnius pour prendre le contrôle du quartier général d'une brigade spéciale de lutte contre le crime et d'une annexe de l'Académie de police de Lituanie. La veille, les militaires avaient déjà investi plusieurs bâtiments publics, dont le département local de la défense et la Maison de la presse où sont imprimés tous les journaux de la capitale de la République balte. Des détachements de blindés patrouillaient dans d'autres villes.

- La suppression de l'agence li médias, par MICHEL TATU.

Samedi matin, les unités de parachutistes soviétiques envoyées ces derniers jours en Lituanie maintenaient leur pression à Vilnius. Appuyés par une vingtaine de blindés, des soldats se sont tant le quartier général d'une unité des forces de l'ordre ainsi que du siège de l'Académie de police. Deux autres installations du département de la défense ont été saccagées puis temporairement occupées. Peu avant de cesser de ELTA avait fait état du déploiement, près de la frontière polonaise, de véhicules blindés soviéti-

grad. Des barrages routiers ont été dressés dans certaines régions de la République balte. Plusieurs trains ont été arrêtés à une cinquantaine de kilomètres de la capitale par des « grévistes » qui, seion des responsables indépendantistes, étaient en fait des soldats déguisés en ouvriers. Toutefois, samedi matin, la radio, la télévision et le téléphone étaient toujours en service à Vilnius. La radio diffusait des appels fréquents à la résistance passive.

Les affrontements de ces derniers jours ont fait au moins sept blessés. Un millier de nationalistes se sont regroupés à l'intérieur et cou de suspendre « immédiatement » l'agression soviétique contre leur République, qui avait proclamé son indépendance le 11 mars 1990.

La Grande-Bretagne a vivement protesté, vendredi, contre l'intervention des parachutistes à Vilnius auprès de l'ambassade d'URSS à Londres. La CEE, l'OTAN et la Pologne ont également exprimé leur préoccupation devant ce recours à la force. A Washington, en revanche, les réac-

# M. Perez de Cuellar pourrait proposer à Bagdad 'envoi de « casques bleus » après l'évacuation du Koweït

evait s entretenir samedi 12 ou dimanche 13 janvier à Bagdad, avec le président irakien Saddam Hussein. Faisant escale vendredi à Genève, il a rencontré les ministres des affaires étrangères de la Communauté européenne; ces derniers, sans grand espoir, envisagent une initiative de la dernière chance après celle de

M. Perez de Cuellar. Selon le ministre portugais, le secrétaire général pourrait proposer à Baddad l'envoi de casques bleus au Koweit et la convocation, à terme, d'une

conférence internationale. De nombreuses manifestations contre une intervention militaire dans le Golfe étaient prévues, samedi à Paris et dans plusieurs villes de province. Le principal rassemblement devait avoir lieu sur la place de la Bastille, à l'appel du Parti communiste, des syndicats, des Verts et de divers groupes pacifistes.

dre, discuter avec lui s'il le veut bien, et peut-être de cette discussion surgira quelque chose», disait le secrétaire général de l'ONU, M. Perez de Cuellar, en route pour Bagdad et qui venait de recevoir, vendredi 11 janvier Genève, les encouragements des Européens et des non-alignés.

«Je n'ai aucun plan, déclarait-il quelques heures plus tard à son arrivée à Amman, avant d'aller s'entretenir au palais royal avec le souverain hachémite, je vals écouter le président trakien, èchanger avec lui des vues sur les voies et les moyens de trouver une solution pacifique à la crise. Je suis en mission de paix.»

M. Perez de Cuellar sur lequel convergeaient samedi 12 janvier, jour J moins 4, tous les espoirs de paix, n'entendait pas soumettre au président irakien de nouvelles propositions de la communauté internationale. Il n'avait pour mandat du Conseil de sécurité que celui de réclamer l'application des résolutions adoptées ces derniers mois exigeant le retrait des troupes irakiennes du

pour Saddam Hussein. Je n'ai pas de Cuellar devait donner lien à kien qu'était attendu le mouvement, pas du côté de la coalition

Pour tenter de l'obtenir, le

secrétaire général n'était fort que de sa personnalité, du fait que nul ne saurait le tenir pour le simple porte-parole de Washington, ce qui permettait d'espérer que les dirigeants irakiens répugneralent moins à nouer avec lule dialogue qu'ils n'ont pas voulu engager avec M. James Baker. Il n'était fort que du très puissant soutien glané lors de ses escales sur le chemin de Bagdad et de la « souplesse » que lui autorise en la circonstance la communauté internationale.

Il faut, soulignait vendredi M. Roland Dumas, «laisser à M. Perez de Cuellar une certaine marge de manauvre, ne pas l'enfermer dans des contraintes trop étroites. Il ne sert à rien qu'il aille à Bagdad pour répéter ce que d'autres ont dit avant lui ». Cette « marge de manœuvre » n'est pas

**CLAIRE TRÉAN** Lire la suite page 2



La fin de la conférence islamique à Bagdad. W L'exode des Occidentanx. M A Dahran, une tranquille assurance prévaut encore, par FRANÇOISE CHIPAUX. M Les ultimes préparatifs en Israèl, par ALAIN FRACHON. 

M. Mitterrand est assuré du soutien du Parle-ment, par ALAIN ROLLAT. 

Le débat au sein du PS, par PATRICK JARREAU. 

La mobilisation des ennemis de la guerre, par NATHANIEL HERZBERG.

■ La mobilisation des télévisions, par ANNICK COJEAN

# La tradition pacifiste

La paix. Vouloir la paix; main- été affrontée depuis cent vingt tenir la paix; les rebonds de l'Histoire font brutalement ressurgir, en France et en plein second septennat de François Mitterrand, l'urgence d'une pré-occupation déjà lancinante, d'une sensibilité déjà aigue à la fin du Second Empire.

Les raisons d'être de ce pacifisme naissant, apanage, à l'époque, de l'opposition républicaine, ne manquaient pas face à un Napoléon III que titillaient régulièrement des ardeurs bellicistes. Signe des temps : en 1869, Léon Gambetta est élu député de Belleville sur un programme radical qui prône, entre autres, la suppression des armées perma-

La guerre de 1870, puis la défaite, la perte de l'Alsace et de la Lorraine annexées, auront temporairement raison de la belle utopie des pacifistes absolus. Très vite, cependant, s'installe, dans la vic politique, un couple de notions qui subsistent encore, malgré la diversité des situations auxquelles la France a ans. D'un côté, servir un pacifisme pragmatique, mélange de refus de la guerre (sauf à s'opposer à une menace jugée directe et décisive) et d'une politique de défense vigoureuse. Ce sera la politique d'un Jules Ferry, entre autres. D'autre part, un pacifisme plus idéaliste, plus radical dans tous les sens du terme, refleurit, et se dote d'une doctrine élaborée.

L'avocat Léon Bourgeois, qui deviendra en 1919, après une brillante carrière ministérielle, le premier président de cette Société des Nations qu'il avait appelée de ses vœux, défend, depuis la fin du dix-neuvième siècle, le projet d'une paix entre les Nations, garantie par l'arbitrage et un droit international spécifique. Il développe ses thèmes à La Haye, au cours des conférences internationales de la paix de 1899 et 1901.

MICHEL KAJMAN Lire le suite page 5

### Le Paris-Dakar NASIO

L'HYSTERIE

**L'ENFANT** 

**MAGNIFIQUE** 

DE LA

PSYCHANALYSE

RIVAGES.

PSYCHANALYSE

endeuillé Un pilote tué par balle lors de la traversée d'un village au Meli

Maîtrise des dépenses

de santé 750 millions de francs

d'économies sur la radiologie page 17

### Delebarre, le ministre de la ville. **= Na**ntes en quête d'identité. 🗷 Hyménée en Pyrénées.

pages 13 à 15

HEURES LOCALES

*« Grand jury* RTL-le Monde »

M. Michel Vauzelle, président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, invité dimanche à partir de 18 h 30.

A L'ETRANGER : Alpire, 480 0A; Merce, 7 DH; Tunide, 700 m; Alemagne, 2.50 DM; Authobe, 22 SCH; Selpique, 40 FB; Canada, 2.25 S CAN; Antibe/Rikudon, 8 F; Cita-d'Ivoire, 485 F CFA; Danemark, 12 KFD; Expagne, 175 FTA; G.-8., 70 n.; Grico, 180 DR; Irlande; 80 p.; Iralle, 2 000 L; Luxembourg, 40 FL; Norvège, 13 KRN; Pays-Bas, 2.50 FL; Portugal, 150 ESC; Sénégal 375 F CFA; Subde, 14 KRS; Subse, 1.80 FS; USA (NY), 2 5 : USA (others), 2,50 S;

# CRISE DU GOLFE

## La mission diplomatique du secrétaire général de l'ONU à Badgad

e initiative très intéressante » ; alnsi a été qualifiée, vendredi 11 janvier, par M. John Major, le premier ministre britannique, la mission à Bagdad du secrétaire général de l'ONU. Mais, il s'est dit « pessimiste et déprimé » de voir que Saddam Hussein n'avait pas encore obtempéré aux décisions des Nations unies. « Il a envahi et mis à sac un pays en paix, assassiné un grand nombre de gens et fait de ce pays un camp de prisonniers. Ce n'est pas acceptable », a-t-il ajouté.

Dans l'émirat de Bahrein, première étape d'une tournée de quatre jours au Proche-Orient, M. Douglas Hurd, le secrétaire au Foreign Office, s'est déclaré, lui aussi, sceptique sur la possibilité d'un changement de position du président irakien. A

précisé que Londres et Manama a refusent tout chantage sur l'application des résolutions de

De son côté, Mgr Robert Runcie, archevêque de Canterbury et chef de l'Eglise anglicane, a admis, vendredi, dans un entretien télévisé, que le recours à la force « pouveit se justifier dans les circonstances » actuelles. «Je crois que, parfois, pour assurer une plus grande paix à l'avenir, il pourrait être nécessaire d'engager une action militaire eussi limitée que possible », a-t-il ajouté. « L'option militaire est (alors) un moindre mal. »

Selon un sondage d'opinion publié vendredi,

C'EST YOUS

LE SUIVANT?

l'issue d'une entretien avec le prince héritier, il a 69 % des Britanniques interrogés soutiennent l'intention du gouvernement de faire parier les armes, et 23 % s'y déclarent opposés. Mais cette majorité favorable à l'option militaire tombe à 55 % lorsque l'on évoque la possibilité que ce conflit fasse plusieurs milliers de victimes britanniques.

> Quant aux représentants des pays arabes, ils multiplient les déclarations contre la « logique de guerre », jugeant nécessaire de laisser encore du temps aux efforts de médiation. M. Ahmed Ghozali, le ministre algérien des affaires étrangères, a fait état, vendredi, à Paris, de sa a conviction intime » de la volonté de négociation du président irakien. « Comme je sais que Saddam Husseln

n'est pas fou, qu'il est au contraire très cohérent, je ne vois pas en quoi il serait tenté de chercher la guerre », a-t-il affirmé. Il a assuré qu'il pouvait y avoir «un retour en arrière à condition qu'il y ait quelque chose qui rende le processus faisable ».

Des partis d'opposition marocains out apporté, vendredi, pour la première fois, leur soutien à l'Irak, alors qu'Hassan II a envoyé plus d'un millier de soldats en Arabie saoudite. « Notre destin est lle à la nation arabe et au peuple irakien», a déclaré, à Rabet, M. Abderrahim Bouabid, secrétaire général de l'Union socialiste des forces populaires (USFP). Il a reproché aux Etats-Unis de vouloir imposer un «nouvel ordre mondial par la force



# « Nous franchirons le Rubicon à minuit, le 15 janvier »

Avant de s'entretenir, samedi 12 janvier, avec le président Moubarak au Caire puis avec le président Assad à Damas, le secrétaire d'Etat James Baker a rendu visite. vendredi, à des soldats américains stationnés en Arabie saoudite et a affirme : αPour qu'il n'y ait pas de malentendu, je veux être absolument clair: nous franchirons le Rubicon à minult, le 15 janvier.»

S'adressant à quelque mille hommes d'une base aérienne, il a déclaré : « Notre inquiétude est que dans son style habituel, il (Saddam Hussein) se trompe sur ce qu'est exactement la date limite. (...) Saddam peut [nous] croire ou non, mais s'il ne le fait pas, il aura fait son erreur la plus tragique.» Le secrétaire d'Etat a dit ne pas pouvoir révéler exactement quand les. soldats de la force multinationale

Kowelt. Mais il a ajouté : « Je peux vous dire que vous ne devrez pas attendre bien longtemps pour avoir la réponse à cette question.»

Le secrétaire d'Etat américain a aussi déclaré que les États-Unis n'avaient pas de plan pour « maintenir une présence permanente dans sera évacué et que la menace se sera éloignée ». Les troupes américaines sont dans la région pour arrêter ce qu'il a appelé « un dictateur très dangereux, armé jusqu'aux dents ». « Une ère de paix suivra si Saddam est stoppé et qu'il quitte le Kowell, a-t-il dit. Mais si nous échouons maintenant, nous le palerons surement plus tard, alors que les ambitions et les conquêtes de Saddam augmenteront, et que la volonté du monde de résister aux

M. Baker avait effectué vendredi matin une brève visite à Abou-Dhabi. Dans la soirée, il est allé à Taef (ouest de l'Arabie saoudite) pour un entretien avec l'émir du Koweit en exil, cheikh Jaber al-Sabah, avant de se rendre en Egypte.

D'autre part, l'ambassadeur d'Arabie saoudite à Washington, le prince Bandar Ben Sultan, a déclaré, vendredi à Ryad, que le gouvernement saoudien prendra à sa charge environ la moitié des dans le Golfe. « Je pense que notre participation à cette opération « Bouclier du désert » se situera entre 40 et 50 pour cent », a précisé le prince Bandar. Selon des sources américaines, le coût de l'engage ment americain dans le Golfe depuis le 2 août dernier s'élèverait à 30 milliards de dollars. - (AFP,



## M. Saddam Hussein et ses hôtes musulmans rivalisent d'intransigeance

A l'occasion d'une conférence islamique dans la capitale irakienne

« L'irak est attaché à l'application de toutes les résolutions des Nations unies, à commencer par celles sur la Palestine » et Bagdad remportera la victoire dans la « guerre sainte » que déclencherait une attaque américaine : le double message lancé, vendredi 11 janvier, par le président Saddam Hussein n'est pas nouveau mais il prend plus de relief à la veille des entretiens que le numéro un iralden devait avoir samedi avec le secrétaire général de l'ONU, M. Javier

Perez de Cuellar.

« Nous sommes, nous aussi, attachès à la légitimité internationale, mais commençons par la Palestine », a assuré Saddam Hussein devant les participants à la Conférence populaire islamique, qui a réuni quelque trois cent cinquante personnalités du monde musulman pendant trois jours dans la capitale irakienne. «Si les Palestiniens retrouvent leur terre, nous demanderons alors que des négociations s'ouvrent pour débattre de toutes les questions sur la base du droit international », a-t-il ajouté, à quatre jours de l'expiration du délai fixé

Tout en continuant ainsi à lier un éventuel dialogue sur le Koweit une «solution globale» au Proche-Orient, et notamment à la question palestinienne - ce que rejettent les Etats-Unis - Saddam Hussein a donné une tonalité religiense à son discours et s'est laissé aller à ses envolées habituelles -«Un million de soldats irakiens et des milliers de chars sont enterrés dans des tranchées sur le front, d'où ils surgiront lorsque les Américains iqueront > - pour promettre «la victoire » à son peuple en cas de

« C'est une épreuve de sorce entre les infidèles et les croyants», a-t-il déclaré, avant d'ajouter : « Nous avons pris toutes les dispositions pour affronter (...) et vaincre l'agresseur et l'infidèle. » « La victoire est proché et la Palestine reviendra à son peuple avec l'aide de Dieu tout puissant », selon Sad-dam Hussein.

### Appels

an terrorisme « Nous luttons pour la dignité. Notre paradis est celui qui est promis aux croyants. L'infidèle recherche les plaisirs temporels. Pensez-vous qu'il pourra lutter con-tre l'esprit? Cela n'arrivera jamais», 2-t-il encore dit, « Tous-nos jeunes gens, nos étudiants et

pour le djihad. Ce n'est pas un affrontement pour des terres, mais une lutte entre l'infidèle et les croyants, entre le bien et le mal.»

Les participants à la conférence populaire islamique ont appelé, dans leur communiqué final, les musulmans à engager le djihad (guerre sainte) contre les forces coalisées et à s'attaquer aux intérêts des Etats-Unis ainsi que de leurs alliés partout dans le monde en cas d'agression contre l'Irak. La conférence a proclamé « le djihad comme une obligation pour tous les musulmans, en cas d'agression con-tre l'Irak» et appelé tous les partis et organisations islamiques du monde à ouvrir des « centres de volontaires pour le djihad en vue de les envoyer sur le front ».

Toujours selon le communiqué final, les chefs des délégations parrieurement à Bagdad pour mettre sur pied « une stratégie d'attaques contre les intérêts des Etats-Unis et de leurs alliés au moment du lance ment de l'agression contre l'Irak».

Dans des déclarations publiées jeudi à Bagdad, des participants à la conférence avaient déjà lancé des appels à des attentats antiaméricains. Le vice-président du Front islamique du Salut (FIS) algérien, M. Aboul Amine Ben Azzouz Zebda, avait ainsi affirmé que « les Intérêts américains dans le Maghreb et en Europe seront la cible de différentes organisations islandques en cas d'agression con-tre l'Irak». Le ministre jordanien des affaires religieuses, M. Ibsahim Zeid Al-Kilani (islamiste), avait déclaré le même jour que « l'heure du djihad s'approche et les musul-mans, où qu'ils se trouvent, se tien-nent prêts à détruire les intérêts américains en cas d'agression contre l'Irak».

Au même moment, à La Mecque, se terminait une conférence islamique concurrente, organisée par la Ligue du monde islamique, qui a dénié à l'Irak le droit d'organiser des reacontres islamiques, en invitant les musulmans à boycotter toute réunion à caractère religieux convoquée par l'Irak. En écho à ce festival d'intransigeance, le minis-tre irakien de l'information, M. Latif Nassif Jassem, a démenti les informations sur une possible « Initiative de paix » irakienne après le 15 janvier, publiées par le New York Times citant des sources diplomatiques arabes, - (AFP, AP,



Les possibilités de discussions ont été évoquées notamment lors de la rencontre que M. Perez de Cuellar a eue vendredi à Genève vec les ministres des affaires étrangères de la Communauté des Douze, à l'issue de laquelle le chef de la diplomatie portugaise, M. Joa de Deus Pinheiro, parla un peu abusivement de « plan en cinq points », comme s'il s'agissait de propositions nouvelles. Ces cinq points, qui sont tous soumis au préalable de l'évacuation du Koweit, ont été présentés de la façon suivante par le ministre por-tugais : - garantie de non agression de la communauté internationale; - retrait des forces de la coalition anti-irakienne de la région; - envoi d'un contingent d'observa-teurs de l'ONU contrôlant le retrait irakien; - déploiement d'une force de maintien de la paix de l'ONU au Koweit et à la fron-

### Entretien avec M. George Bush

tière entre l'Irak et l'Arabie Saou-

dite: - convocation d'une confé-

rence internationale sur les

problèmes du Moyen-Orient « dès

De ces cinq points seule, l'idée de l'envoi d'une force neutre dans la région est une nouveauté. M. Genscher y insistait vendredi, à l'issue de la rencontre de Genève. la présentant comme « une bonne idée » émanant du secrétaire général. Elle pourrait contribuer à per-mettre à Saddam Hussein de «sauver la face», puisqu'elle semble faire droit à l'idée que c'est une « menace » pesant sur l'Irak qui a justifié l'invasion du Kowett.

Le dernier point du plan est naturellement le plus important. Formulé comme il l'a été après l'escale genevoise de M. Perez de Cuellar, il ne comporte aucun élé-

Isabelle Vichniac, que le ministre néerlandais des affaires étrangères, - et numéro 2 - du Foreign Office, M. Douglas Hogg, ét le chef de la diplomatie espagnole, M. Francisco Fernandez Ordonez, aient souligne à l'issue de leurs conversations avec le secrétaire général qu'il ne s'agissait pas d'établir un

« lien » entre la crise du Golfe et le problème israélo-palestinien. Plusieurs ministres de la CEE ont fait remarquer que la Commu-nauté s'était prononcée en faveur d'une conférence internationale sur le Proche-Orient bien avant l'agression irakienne du 2 août et que cette question relevait de l'« après-crise». Le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, M. Jacques Poes, a rappelé la réso-lution adoptée le 4 janvier par les Douze, indiquant que des lors que « la crise actuelle aura trouvé une issue pacifique dans le respect des résolutions des Nations unies, la Communauté s'engage à contribuer activement à la résolution des problèmes de la région ». M. Ordonez a été plus explicite encore en esti-mant que « l'invasion du Koweit a retardé toute solution du problème palestinien» et qu'il faut faire comprendre à Saddam Hussein

qu'actuellement « c'est lui qui est M. Perez de Cuellar, qui s'est entretenu par téléphone avec le président George Bush avant de quitter New York, ne saurait sur ce point sortir de son rôle. Il pourra néanmoins se présenter devant le président irakien comme le défenseur de toutes les résolutions de l'ONU, y compris donc celles qui, au cours des dernières années, ont

ministre irakien des affaires étran gères, s'en était tenu à l'absence de lien entre les deux problèmes, il pourra insister davantage sur la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité du 20 décembre, approuvée même par les États-Unis, et qui mentionnait explicite-ment la tenue d'une conférence internationale de paix sur le conflit approprié ».

Le secrétaire général apporte à nouvelles mais une synthèse de propositions déjà formulées, accep-tée par les Américains et - espère t-on - acceptable par Saddam Hus-sein. Son objectif est de guetter chez son interlocuteur le moindre indice d'ouverture et d'en tirer le meilleur profit possible, dans le respect évidemment des résolutions du Conseil de sécurité.

### Les Douze prêts

à une nouvelle initiative On ignorait encore samedi en fin de matinée si la mission de M. Perez de Cuellar à Bagdad se prolongerait dimanche. Il est en tout état de cause attendu à New-York lundi soir, veille de l'ultima-tum du 15 janvier, pour rendre compte de sa mission au Conseil de sécurité. Il devait faire escale à Paris sur le chemin du retour, dimanche ou hundi.

Cette mission n'est encore pas celle de la dernière chance puisque les Européens ont déclaré, par la voix de M. Jacques Poos, qu'ils seraient encore disponibles, après le retour de M. Perez de Cuellar, a pour une nouvelle initiative » qui pourrait prendre la forme d'une rencontre avec les dirigeants irakiens a. Les Douze n'ont toutefois pas caché leur pessimisme ven-dredi à Genève. Signe parmi d'au-tres de ce pessimisme : le Parle-ment néerlandais a décidé dans la nuit de vendredi à samedi, sans attendre le retour de M. Perez de Cuellar ni l'échéance du 15 janvier, d'autoriser ses modestes forces dans le Golfe à participer à un conflit armé sous commande-







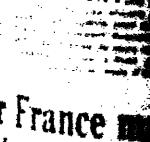

et ses botes assume and Chicasic



# LA CRISE DU GOLFE

Alors que l'exode des Occidentaux continue au Moyen-Orient

# Washington réaffirme que des terroristes préparent des attaques à travers le monde

Les Etats-Unis ont encouragé, vendredi 11 janvier, leurs ressortissants à quitter le Proche et le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud à cause des risques d'attentats et de manifestations anti-occidentales. Les familles des employés du gouvernement ont, en outre, été autorisées à quitter Israël et les territoires occupés. La Grande-Bretagne a également recommandé à ses ressortissants de partir d'Israël, de Gaza et de Cisjordanie si leur présence n'est

pas indispensable. «Les citovens américains devraient envisager de reporter tout voyage dans ces régions et ceux qui s'y trouvent, sans raison essentielle d'y rester, devraient envisager de partir », a fait savoir le département d'Etat dans un communiqué. «Le gouvernement américain possède la preuve que des terroristes soutenus par l'Irak se préparent à lancer des attaques un peu partout dans le monde », a déclaré le porteparole du département d'Etat,

croyons que le Proche-Orient et l'Europe sont les théâtres les plus probables. Nous avons également des informations sur des préparatifs des informations sur des préparatifs terroristes en Afrique, en Asie et en Amérique latine », 2-t-il poursuivi. « En cas d'opérations militaires des forces américaines dans le Golfe, la menace terroriste contre les ressorfaçon substantielle », a-t-il averti.

C'est la quatrième mise en garde du département d'État contre le terrorisme depuis l'invasion du Koweit par l'Irak, le 2 août dernier. Les Etats-Unis ont déjà ordonné le départ de toutes les familles des employés dont la pré-sence n'est pas nécessaire en Jordanie, en Mauritanie, au Soudan et au Yémen. Ils ont aussi autorisé le départ des mêmes catégories de personnel d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et du Pakistan. Le départe-ment d'Etat a enfin autorisé le départ des familles des fonctionnaires de la province orientale d'Arabie saoudite, de Bahrein, du Oatar et des Emirats arabes unis.

Le département d'Etat a pris des mesures pour convrir les risques

des compagnies aériennes améri-

après la hausse des primes d'assurance qui a conduit certaines d'entre elles à modifier ou suspendre leurs liaisons. PanAm a interrompu ses vols vers Israël et l'Arabie saoudite.

Par ailleurs, les Français de Jor-danie seront contactés samedi matin par l'ambassade de France en vue de la distribution de combinaisons de protection antichimiques (NBC). Une liste précise de recommandations praciques pour faire face à une éventuelle situation de crise est fournie aux ressortissants français qui ont choisi de demeurer en Jordanie, soit environ 180 personnes. Un nouvel avion affrété par le gouvernement fran-çais est attendu dans la nuit de samedi à dimanche à Amman.

### Distribution de masques à gaz

Des centaines de Britanniques se sont précipités, vendredi, au British Club de Bahrein où l'on distribuait des masques à gaz. « Des militaires britanniques ont fait une démonstration devant chaque per-sonne. Ils nous ont demandé d'essayer le masque à gaz qu'ils nous remettaient, puis nous ont fait diverses recommandations. Ils ont exigé, par exemple, que les femmes s'abstiennent de porter des bijoux», a indiqué une jeune enseignante

De son côté, l'ambassade de France à Bahrein a aussi com-mencé à distribuer des masques, des tenues de protection et des antidotes à tous les ressortissants français. Dans la mesure des réserves disponibles, ces équipe-ments seront aussi distribués aux ressortissants des pays de la CEE ne disposant pas de représentation diplomatique à Baurein.

A Londres, les hôpitaux civils sont prêts à faire face à un afflux important de blessés, victimes d'un éventuel conflit armé dans le Golfe, a confirmé officiellement vendredi le ministre britannique de la santé, M. William Waldegrave. Un porte-parole du minis-tère a précisé qu'une quinzaine d'hôpitaux civils pourraient accueillir jusqu'à 7 000 blessés, chiffre correspondant au pire des scénarios envisagés par le ministère de la défense, selon lequel la guerre pourrait être terminée en une semaine. - (AFP.)

## La Turquie renforce ses capacités de défense

Les Etats-Unis et les Pays-Bas ont décidé, vendredi 11 janvier. d'envoyer des missiles sol-air Patriot en Turquie pour protéger ce pays d'une éventuelle attaque aérienne irakienne. La décision a été prise à la suite d'une nouvelle demande d'aide des Turcs à leurs partenaires de l'alliance atlantique.

Chacun des deux pays sollicités par la Turquie enverra « le plus rapidement possible » deux unités de défense anti-aérienne équipés de Patriot. Les unités seront disposées dans la zone frontalière avec l'Irak. Avec les missiles Patriot, d'une portée de 20 kilomètres environ, les Néerlandais enverront 150 à 200 militaires chargés de servir les batteries; ils opéreront en étroite collaboration avec la qua-rantaine d'avions de la Force mobile alliée (AMF) qui viennent d'être déployés en Turquie.

La Belgique a ainsi envoyé dimanche dernier en Turquie 18 Mirage-5, l'Italie six F-104 et l'Allemagne 18 Alphajet. Ces avions seront stationnés dans l'est du pays, sur les bases de Dyarbakir et d'Erhac, situées respectivement à 300 et 450 km de la frontière ira-

#### *45 000* « sacs-cercueils »

Dans une interview diffusée vendredi par la chaîne de télévision américaine CNN, le président Turgut Ozal a cependant exclu l'ouverture d'un deuxième front à la frontière turco-irakienne, en cas de guerre dans le Golfe, si la Turquie n'est pas attaquée.

Dans une interview au Washington Times, le président turc a déclaré que quelque 800 soldats irakiens déserteurs ont gagné son pays. Les soldats qui ont fait défection disent que l'armée irakienne a pourrait s'enfuir lorsqu'elle sera confrontée à la puissance massive et supérieure des forces de la coali-

aiouté. A la question de savoir si les Etats-Unis pourraient utiliser les bases américano-turques en ter-ritoire turc alors qu'Ankara n'entrera en guerre contre l'Irak que si la Turquie est attaquée, le prési-dent a répondu qu'il « n'avait pas encore pris de décision ».

A Washington, le secrétaire amé-ricain à la défense, M. Dick Che-ney, a affirmé, vendredí 11 janvier, que la durée de la guerre ne serait, au pis, qu'une « question de mois ». Le chef du Pentagone s'est refusé à livrer une estimation sur les pertes américaines en cas de conflit « C'est tout simplement impossible à savoir. (...) La guerre est au mieux une entreprise incertaine. Les estimations de pertes varient de 500 à 1 000 morts prédits par M. Lee Aspin, président de la com-mission des forces armées de la Chambre des représentants, au spectre de 45 000 morts avancé par le Centre for Defense Information, un gronpe d'officiers à la retraite souvent opposés à la ligne officielle du Pentagone.

L'Internationale des médecins contre la guerre nucléaire, qui revendique 225 000 membres dans 70 pays, a jugé « absurdement basse » l'estimation officielle de 500 à 1 000 morts retenue par la commission des forces armées de la Chambre des représentants. Pour l'organisation, cette estimation optimiste a été contredite par l'envoi, annoncé jeudi, de 16 000 « sacs-cercueils » supplémentaires dans le Golfe. Quelque 45 000 de ces sacs sont déjà à la disposition des forces américaines stationnées dans le Golfe.

Selon des estimations de l'armée américaine, le nombre de soldats tués ou blessés lors d'une offensive pourrait dépasser 50 % des troupes engagées, rapporte vendredi le Los Angeles Times, qui cite des sources militaires bien informées. Ces statistiques sont basées sur 180 simulations d'attaques. Lors d'un récent exercice d'entraînement en Californie, une unité de 2 000 hommes qui devait prendre un bastion occupé par une unité irakienne avons appris auprès des déserteurs de ses soldats. Lors d'autres simu-irakiens qu'ils en ont marre, qu'ils lations, les pertes ont dépassé lations, les pertes ont dépassé ne veulent plus combattre », a-t-il 50 %. – (AFP, Reuter.)

# A Dahran, une tranquille assurance prévaut encore

DAHRAN

de notre envoyée spéciale

A y regarder de près, les seules indications précises que la querre pourrait affecter la riche province de l'est de l'Arabia saoudite sont les panneaux fraichement affichés dans les abris. Dahran, Damman et Al Khobat conditiont lie vivre notles affaires n'ont aussi bien marché pour les commerçants, dont les stocks d'électronique sont dévalisés. Les nombreux soldats américains, en civil pour la plupart, arpentent les galeries marchandes les bras chargés de paquets, et les fast-foods asiatiques ne désemplissent pas.

#### Les employés de l'ARAMCO à leur poste

Dans ce contexte. Te départ des étrangers, qui s'est pour-suivi, vendredi 11 janvier, avec celui des demiers Français « non indispensables » et des Britanniques, paraîtrait presque surréaliste, tant l'ambiance ici est « normale». Une inquiétude diffuse étreint bien ceux qui restent, mais personne ne semble vraiment trop croire que la guerre pourrait sérieusement arriver lusqu'ici, à 300 kilomètres environ de la frontière saoudo-kowel-

La plus belle démonstration de cette tranquille assurance est donnée par le fleuron de l'industrie pétrolière sacudienne, et qui

serait sans doute la première cible que chercherait à atteindre l'Irak, l'ARAMCO. Les quarantecinq mille employés de la compagnie, dont sept mille travaillant dans la province de l'Est, sont tous à leur poste, affirme l'un d'eux, qui poursuit : «Le très sárieux plan d'évacuation mis au point rassure tout le monde, et nous na sommas Das troo inquiets. » L'ARAMCO a cepen-\* dant commencé à distribuer les deux cent cinquante mille masques à gaz commandés pour tous ses employés et leurs «L'ARAMCO a été divisé par

-nones avec chacune un resnonsable qui recolt ses informations d'un general officer en contact permanent avec l'armée et le gouvernement saoudien, affirme un expatrié ainsi nous sommes sûrs d'être avertis à temps. » Pour ceux qui habitent à l'extérieur des installations, le découpage a été fait par nationalités, chaque responsable devant avertir ses ressortissants. « Chacun sait ce qu'il doit faire en fonction de différents plans correspondant au degré du danger, poursuit-il. Tout est prêt, tout le monde est repéré, il n'y a pas de raison de paniquer. »

L'attitude de l'ARAMCO, dont la poursuite de l'activité est essentielle, est quand même le meilleur baromètre d'une situation qui n'est pas encore jugée assez préoccupante pour que les Etats-Unis fassent évacuer eux aussi les familles de leurs ressortissants, ce qui s'était passé pour beaucoup au mois d'août.

partir adressée à la communauté francaise a, en revanche, conduit vendredi les derniers hésitants à prendre le chemin de la France. « Nous avons attendu jusqu'à la rencontre de Genève, mais après son échec, c'est plus prudent de s'en aller a, avoue un professeur de l'école française qui, comme pris l'avion du COTAM mis à la disposition de la communauté.

Seuls deux cent vingt Français, "dont moins d'une vingtaine, pour les familles sur une communauté d'environ cina cent cinquante personnes vont demeurer dans la province est. Les restants sont pour la plupart des employés des grandes compagnies d'armement comme Thomson, Aérospatiale ou Navaco, dont les contrats courent encore, et plus que jamais pourrait-on ajouter.

### « Vous n'aurez pas à attendre longtemps »

«Les conditions de sécurité ne se sont pas modifiées sensiblement, affirme I'un d'eux. Pour l'instant notre départ entraînerait la rupture du contrat de travail. donc nous restons. » Malgré le départ de beaucoup d'enseignants français, l'école française, dont le directeur demeure sur place, reste ouverte et continue à

sentiel libanais. « On va réorganiser l'école en fonction des professeurs et des élèves encore là, dit le responsable, et suivre de près ce que vont

dispenser ses cours aux deux

cent cinquante enfants, pour l'es-

anglaise, qui sont ouvertes et n'envisagent pas à ce stade de fermer. > Responsable local de la communauté française, le commandant Claude Lamare a commencé jeudi la distribution des équipements de protection NBC (Nuclear Bacteriologic Chimic). « Toute la communauté française vrait en être équip fin de la semaine. »

Si la hantise de la guerre chimique obsède les étrangers, elle ne semble pas la grande préoccupation des Saoudiens. Si certains ont quand même fait partir défense civile où ils peuvent acheter le fameux masque à 150 ryals (40 dollars environ) ne sont pas pris d'assaut malgré les recommandations.

Ce calme ne saurait faire oublier les arrivées de soldats américains, qui se poursuivent avec des troupes venant d'Allemagne encore en treillis vert olive, et les innombrables convois qui montent quasiment sans interruption vers le nord.

La guerre ou la paix sont encore en balance pour au moins quatre jours, mais comme l'a dit vendredi le secrétaire d'Etat américain, M. James Baker, lors d'une rencontre impromptue avec des pilotes américains pendant son escale en Arabie saoudite : « Vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour savoir 15 janvier) quand vous entrerez

en action » FRANÇOISE CHIPAUX

# Ultimes préparatifs en Israël

JÉRUSALEM

de notre correspondant

«L'arrière» se prépare. Depuis vingt-quatre heures, la télévision israèlienne diffuse d'ultimes conseils de défense passive. Chaque famille doit isoler complètement une pièce de la maison, protégeant le contour des fenêtres et des portes afin d'empêcher toute éventuelle infiltra-tion de gaz. Dans les magasins, le produit le plus demandé est le ruban adhésif.

Si les sirènes se mettent à hurier, signalant une attaque de missiles ou d'avions, la consigne est de ne pas se réfugier dans les abris – le gaz descend rapidement - mais de rester dans la pièce spécialement protégée où doivent avoir été stockées eau et provisions sous emballage de verre le seul, paraît-il, qui soit véritable ment hermétique. Exceptionnelle-ment, plusieurs chaînes de supermarchés ont annoncé qu'elles rouvriraient leurs établissements en fin de shabbat, samedi 12 janvier, pour permettre aux traînards de faire leurs achats.

Les réservistes appartenant à la défense civile ont été mobilisés. Enfin, après les Européens, le person-nel de l'ONU et beaucoup d'autres, c'est au tour des Américains de quitter le pays : telle est du moins la requête qui leur a été adressée ven-dredi par le département d'Etat. Si les Israéliens avaient encore besoin d'un dernier «signal» leur indiquant que l'heure est grave, les rabbins des partis ultra-orthodoxes le leur ont fourni : ils ont indiqué qu'ils allaient consacrer, ce shabbat, des prières spéciales « à la situation ».

Côté milimire, le chef d'état-major, le général Dan Shomron, a répété vendredi soir à la télévision qu'israël répliquerait à toute attaque irakienne. Au même moment, était mnoncée l'arrivée, samedi, à Jérusalem du numéro deux du département d'Etat américain, M. Lawrence Eagleburger, et l'agence américaine Associated Press croyait savoir que sa mission serait de convaincre les Israéliens de ne pas rénondre en cas d'une première attaque irakienne contre l'Etat hébreu. Pour empêcher une extension du conflit, ou sa trans-formation en un affrontement israélo-arabe, les Etats-Unis préféreraient s'acquitter eux-mêmes de la réplique à une agression irakienne contre

Cette semaine encore, le président Bush avait fait savoir qu'une telle agression scrait considérée par les Etats-Unis comme une « provoca-ALAIN FAUJAS . tion a à l'encontre des forces de la coalition... Cependant, si les Israè-liens sont disposés à resserrer la coopération avec les Américains - à en croire Hagretz, les militaires se plaignent de dangereuses lacunes dans ce domaine, - leur doctrine fondamentale reste de ne laisser à personne le soin de la défense du

#### Des miceiles **antimissiles**

Le chef de l'aviation, le général Bin Nun, a expliqué que ses forces étaient en état d'alerte suprême : pilotes à leurs postes, avions prêts à décoiler Pour la première fois il a indiqué qu'Israël avait reçu des Etats-Unis deux batteries de missiles anti missiles Patriot, mais n'a pas précisé si elles étaient déjà opéra neiles. L'état-major a démenti, de son côté, qu'il s'apprêtait à procéder à une large mobilisation, tout en confirmant l'état d'alerte aux frontières. Une brève visite le long de la vallée du Jourdain ne permettait de détecter aucune gesticulation mili-taire particulière. Le pont Allenby, point de passage avec la Jordanie, était normalement ouvert et utilisé par les Palestiniens, dans les deux

### Un ordinateur secret volé en Grande-Bretagne a été restitué

Un porte-parole du ministère brilannique de la défense a déciané, vendredi 11 janvier, qu'un ordinateur portable, volé le 17 décembre et susceptible de contenir des informations militaires sur la situation dans le Golfe, venait d'étre restitué. L'appareil avait été dérobé dans la voiture d'un officier membre de l'état-major du commandant en chef des troupes britanniques dans le Golfe, en même temps que des documents retrouvés par la suite.

C'est apparemment le voleur qui a rendu l'ordinateur, mardi. « Nous sommes très heureux de l'avoir récupéré », a simplement déclaré le porteparole, sans préciser si le volcur avait eu accès aux informations conservées en mémoire dans l'appareil. Londres craignait que le malfaiteur - vraisemblablement un simple voleur à la tire et non un agent irakien - ne se rende compte de la valeur potentielle de son f larcin. – (Reuter.)

# Air France maintiendra ses vols le plus longtemps possible

Toutes les grandes compagnies sériennes ont mis fin ou s'apprétent à mettre fin à leur dessette des pays du Moyen-Orient, champ de bataille possible à partir du 16 janvier. Air France, qui a toujours mis un point d'honneur à être l'un des derniers transporteurs à quitter une zone à risques, maintient son pro-gramme vers les aéroports de la région concernés par un déclenche-ment des hostilités: Le Caire, Aden, Sanaa, Téhéran, Tel-Aviv, Amman, Damas, Abou-Dhabi, Dubai, Djeddah, Ryad, Dharan et

### Un certain nombre de précautions

Pour ne meure en péril ni ses passagers ni ses équipages, la com-pagnie française prend, comme ses consœurs, un certain nombre de précautions lorsque ses vols pénèrent dans cette zone.

Ce sont tout d'abord les routes ériennes qui ont fait l'objet d'une étude approfondie. En concertation avec l'Association du transport acrien international (IATA) et avec les autorités de chaque pays survolé, Air France a décide de modifier les trajets de ses avions de façon à supprimer tout risque. Les appareils en provenance de Paris et en route vers Karachi ou Bombay suivent une route plus méridionale de 250 km (et plus longue d'une demi-heure en moyenne) qui évite non seulement l'Irak, mais aussi le dispositif militaire allié en place en Arabie saoudite. De même que, pendant la guerre Iran-Irak, les vols Paris-Téhéran effectuaient un crochet par la mer Caspienne pour arriver par le nord sur la capitale iranienne, les vols d'Air France atterrissant à Abou-Dhabi proviennent du sud.

En cas de guerre, l'IATA et l'Or-ganisation de l'aviation civile internationale (OACI) ont délimité trois faisceaux de routes aériennes possibles : le premier passe dans le sud de l'espace aérien soviétique, le deuxième survole le sud de l'Arabie

saoudite et le troisième, encore plus méridional, évite complètement la péninsule arabique.

Air France s'efforce également de limiter au maximum la durée des escales dans les aéroports du Moyen-Orient. Les avions repartent dans les meilleurs délais, ce qui évite d'y faire stationner des équinages de relève. Les membres de l'équipage d'Air France otage des Irakiens pendant plusieurs mois attendaient de remplacer, à Koweit, leurs collègues d'un Airbus.

### La boune rolonté des navigants

Sì ce demi-tour rapide oblige, à bord, à renforcer l'équipage, il épargne le doublement des primes déjà multipliées par dix, en quelques jours, - que les assureurs infligent aux avions stationnant plus de cinq heures sur les aéroports du Moyen-Orient. Le service du contrôle d'exploitation de la compagnie, qui dispose de moyens

rapides de communication avec les responsables des escales à l'étranger, avec le Quai d'Orsay et avec les militaires, se tient prêt, à tout moment, à demander, de Paris, par radio à un avion de se dérouter ain qu'il ne se jette pas dans la gueule du loup, à savoir des combats ou l'occupation d'un aéroport par des forces armées.

La direction d'Air France a construit un certain nombre de scé-narios à partir du handi 14 janvier. Elle espère prolonger le plus long-temps possible la desserte du Moyen-Orient, mais elle peut suspendre immédiatement toutes ses opérations si les événements le requièrent. Pour l'heure, elle n'a annulé aucun voi pour cause de défection des personnels, qui ont toujours la faculté de refuser de participer à un équipage armant un avion pour la zone dangereuse. Le vol à destination de Tel-Aviv sup-primé le vendredi 11 janvier l'a été, selon la direction, en raison de l'ab-

# M. Mitterrand est assuré du soutien du Parlement

Le ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Jean Poperen, a affirmé, vendredi soir 11 janvier sur TF1, qu'∉il n'y aura pas d'engagement de la moindre troupe française » dans une éventuelle guerre « avant le vote du Parlement». Comme il l'a annoncé, M. Mitterrand convoquera, jeudi 17 janvier, les députés et les sénateurs en session extraordinaire pour leur demander d'approuver le recours à la force pour libérer le Koweit dans le cadre de la résolution des Nations unies. Le président de la République paraît d'ores et déjà assuré de bénéficier de l'appui des principales formations politiques, à l'exception du Parti communiste et du Front

Le dernier vote du Parlement sur l'opportunité de faire intervenir un corps expéditionnaire français en terre étrangère remonte au mois d'octobre 1956, sous la IV République déclinante. Le président du conseil, Guy Mollet, avait facilement obtenu le soutien des deux Chambres pour l'envoi d'une force franco-britannique sur le canal de Suez, nationalisé trois mois auparavant par le gouvernement égyptien du colonel Nasser. L'armée israélienne était entrée en lice dans le Sinaï. Au Palais - Bourbon, seuls les communistes et les poujadistes s'étaient opposés en bloc au gouvernement, mais ce dernier avait obtenu une confortable majorité de 368 voix contre 182. De même, le Conseil de la République, prédécesseur du Sénat, avait courtoisement accueilli, par 289 voix contre 19, l'initiative de Guy Mollet exposée au palais du Luxembourg par le ministre de la justice, M. François

Trente-cinq ans après, le contexte extérieur est totalement différent. La participation de la France à l'expédition militaire en préparation dans le Golfe s'inscrit dans le cadre des résolutions de l'ONU, approuvées non seulement par Washington et Moscon mais par l'ensemble de la communauté internationale, alors qu'en 1956 l'intervention franco-bri-

née par une piteuse retraite à la suite de l'opposition convergente des Etats-Unis et de l'URSS. L'appui du Parlement à la démarche du président de la République n'en sera que plus ferme, même si lui font défaut, une fois encore, les communistes et les néo-ponjadistes, au premier ang desquels figure le prési-dent du Front national, M. Jean-Marie Le Pen, présent pourtant à Suez dans les rangs du premier régiment étranger de para-

Il ne fait en effet pratiquement

aucun doute que, jeudi 17 janvier, un consensus politique s'établira, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, de la droite à la gauche non communiste, pour autoriser M. Mit-terrand à engager éventuellement les troupes françaises dans une action de guerre destinée à chasser les forces irakiennes du Koweit. Tous les porte-parole de l'UDF, de l'UDC et du RPR qui se sont exprimés ces derniers jours ont affirmé très clairement leur volonté d'union national sur ce terrain, à condition que le gouvernement ne mêle pas des considérations de politique inté-rieure à la déclaration qu'il soumettra au Parlement convoqué la veille en session extraordinaire. Résumant ce sentiment, le président du groupe RPR du Sénat, M. Charles Pasqua, déclarait vendredi soir, au cours d'une émission spéciale de TF1: «Depuis le début de la crise, l'opposition a fait la preuve de son sens de l'intérêt général et elle continuera de manifester ce sens de la responsabilité à condition, naturellement, qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée politi-cienne, ce que je ne crois d'ailleurs

# Une suggestion de M. Pasqua

A l'occasion de la réunion hebdomadaire consacrée depuis le mois d'août à la situation dans le Golfe. jeudi 10 janvier, le premier ministre en personne, M. Michel Rocard, a donné à M. Pasqua et aux autres parlementaires de l'opposition l'assurance qu'il en ira bien ainsi, et le ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Jean Poperen, l'a répété vendredi soir sur TF1: la déclaration sur laquelle le chef du gouvernement sollicitera le vote de l'Assemblée nationale (en vertu de

l'alinéa I de l'article 49 de la Constitution) et l'approbation du Sénat (alinéa 4 du même article) sera strictement limitée à l'application par la France de la résolution 678 du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce texte ne visera pas à piéger l'opposition pour assimiler ensuite son vote à quelque approbation de poli-tique générale.

M. Pasqua a profité de cette cir-constance pour souhaiter que M. Mitterrand n'exclue pas « la pos-sibilité de se rendre lui-même à Bag-dad » afin de demander à M. Saddam Hussein de retirer ses troupes du Koweil avant l'échéance de l'ultimatum en cas d'échec de la mission de M. Perez de Cuellar. Si M. Le Pen et l'ancien président du Parti républicain, M. François Léotard, ont exprimé leur scepticisme sur une telle initiative, le secrétaire général du Parti communiste, lui, s'est rallié à la suggestion de l'ancien ministre de l'intérieur parce qu'à ses yeux tout est bon à prendre pour essayer d'empêcher la guerre.

Le PCF fait le maximum, au demeurant, pour se poser en cham-pion de la paix. C'est à l'unanimité dredi après-midi en séance extraordinaire, a approuvé les trois initiatives présentées par M. Marchais au nom du bureau politique : appel à la population pour qu'elle multiplie ses interventions en faveur de la paix auprès des parlementaires; appel aux chefs d'État et de gouvernement des pays membres du conseil de sécurité de l'ONU pour que, fundi, à New-York, ils annulent l'ultimatum et renoncent à l'usage de la force; envoi d'une lettre demandant à M. Mitterrand de convoquer le Parlement avant le 15 janvier. Les communistes contestataires, M. Charles Fiterman en tête, n'ont pas fait dis-

Les événements de Lituanie risquant toutefois d'introduire un facheux grain de sable dans sa pro-fession de foi pacifiste, M. Marchais le recours à la force armée soviétique contre les pays baltes, se souve-nant peut-être qu'en 1956 son parti s'était retrouvé d'autant plus isolé que son opposition farouche l'« impéralisme colonial» de l'expédition franco-britannique de Suez avait été vite perturbée par l'intervention, un mois plus tard, des troupes soviétiques en Hongrie.

ALAIN ROLLAT

Le débat au sein du PS

# M. Chevènement et ses amis cherchent leur cap

Le courant Socialisme et République de M. Jean-Pierre Chevènement se distingue depuis quelques mois, au sein du PS, par des positions critiques de l'action gouvernementale et même, s'agissant de la crise du Golfe, par une certaine distance vis-à-vis de la politique de M. François Mitterrand. Ramené à 8,73 % des mandats au congrès socialiste de Rennes, en mars dernier, alors qu'il en avait recueilli 18 % la demière fois qu'il s'était « compté ». Au congrès de Bourg-en-Bresse, en octobre 1983, ce courant cherche, depuis lors, un nouveau

Sous l'impulsion, principale-ment, de M. Pierre Guidoni, l'un de ses dirigeants depuis les origines, qui remontent au début des années 60, Socialisme et République avait tenté, à Rennes, de s'al-lier avec M. Lionel Jospin. L'idée était de faire émerger ainsi un pôle de formation d'une nouvelle majorité au sein du PS, face à la montée du courant formé par M. Laurent Fabius et ses amis. L'opération avait échoué parce que, parmi les alliés de M. Jospin, M. Jacques Delors avait refusé un accord avec un courant connu pour son hostilité à ce que M. Chevenement appelle l'a européisme » et qui avait duroment attaqué l'ancien ministre de l'économie lors du tournant de la «rigueur», en mars 1983.

Adversaires de M. Pierre Mauroy, dont ils avaient dénoncé la reconduction au poste de premier ecrétaire au moment de la « synthèse» forcée, deux jours après la fin du congrès, le ministre de la défense et set amis, tout en participant à l'accord général, se sont uns, comme M. Guidoni, chargé des relations internationales au secrétariat national du PS, et M. Jean-Paul Planchou, un temps promu coordinateur du courant avant Rennes, ont continué à se situer dans une entente privilégiée avec les jospinistes. D'autres dirigeants « historiques », comme MM. Georges Sarre, secrétaire

d'Etat aux transports, et Michel Charzat, chargé du nouveau «pro-jet » du PS, tous deux élus parisiens, penchaient davantage pour un dialogue avec M. Fabius. Cependant, M. Charzat, en raison de la responsabilité qui lui a été confiée à la direction du PS, s'est quelque pen éloigné de l'activité de son courant. D'autres élus, comme M. Jean-Marie Bockel, député du Haut-Rhin, maire de Mulhouse, ont en tendance à faire

#### S'affirmer de façon autonome

L'élection du président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, en octobre dernier, a marqué une rupture avec les jospi-nistes. M. Chevènement est inter-venu personnellement pour que les députés du courant renoucent à soutenir M. Henri Emmanuelli contre le candidat fabiusien, M. Jean Auroux, qui a, ainsi, été qui avait été critiqué de laçon injuste, à ses yeux, en raison de son attitude iors du déclenchement de la crise du Golfe, il ne pouvait être question d'apporter son appui à l'« axe » Jospin-Rocard, officialisé par le vote des députés rocardiens en faveur de M. Emmanuelli. Cette décision, qui a pris de court les partisans de l'alliance, a eu toutefois un effet roboratif sur le courant, qui caoi-sissait ainsi de s'affirmer de façon autonome, plutôt que d'envisager sa disparition, à terme, à travers

une recomposition du PS. On a vu, alors, les amis de M. Chevenement prendre des ini-tiatives hétérodoxes en se démarquant du gouvernement, à l'As-semblée nationale, sur le projet de statut pour la Corse et sur la revalorisation des retraites, puis en ne dissimulant pas leur désaccord avec la politique menée face à la République, il ne s'agit de rien d'autre que de ranimer, parmi les socialistes, une liberté de débat naturelle au sein de leur parti. Elus, cadres ou militants, les membres de ce courant n'entendent pas se laisser gagner par ie « consensus », ni taire leurs désaccords avec la voie centriste suivie par M. Rocard. Les analyses de M. Didier Motchane, l'idéologue du groupe, revenu en pleine acti-vité après une période de relatif retrait, ne sont pas étrangères à ce regain de vigueur.

wiistion des

Le texte sur le crise du Golfe, adopté par le secrétariat du courant, en présence de M. Chevene-ment, le 3 janvier dernier, en est un exemple, puisqu'il avait été
préparé par M. Motchane, qui
l'avait, avant la réunion, communiqué au ministre de la défense et
à M. Guidoni. M. Chevènement n'avait pas pris la parole. C'est. d'ailleurs, ce silence qui avait amené M= Edwige Avice, minis-tre délégué aux affaires étrangères, à quitter la réunion en raison des critiques que ce texte comportait vis-à-vis de la politique suivie par

Plus que de véritables critiques, il faut parler d'une distance maintenue par Socialisme et République par rapport à l'action du chef de l'Etat dans cette affaire. M. Chevenement et ses amis sont coutumiers du fail, et M. Mitter-rand s'en accommode, puisqu'il a demandé au ministre de la défense de rester à son poste. Pour le pré-sident de la République comme pour les dirigeants du PS, il n'est pas inutile que se fasse entendre, en contrepoint de la ligne suivie, une tonalité critique envers les Etats-Unis. Il serait manvais, en tout cas, que des sanctions contre ceux qui demandent la recherche prioritaire d'une négociation fit apparaître les autres, par contraste, comme des bellicistes.

Au reste, si M. Max Gallo, membre de ce courant, a signé l'appel demandant le retrait des troupes françaises du Golfe, il y a un mois, et s'il soutient les manifestations du samedi 12 janvier contre la guerre, son point de vue n'est pas celui de l'ensemble des membres de Socialisme et République. Tous sont d'accord, en revanche, pour s'indigner de l'évopos, de la « déviation, pacifiste » d'avant-guerre. Ils rappellent, en effet, qu'il y a un an, c'est le premier secrétaire qui s'était prononcé pour une réduction des crédits militaires, à la suite du démantèlement du bloc soviétique, et que c'est M. Chevenement qui s'était, alors, opposé à lui.

**PATRICK JARREAU** 

# Les réactions politiques

□ M. Claude Cheysson: «La menace de guerre est la mauraise méthode. » — L'ancien ministre socialiste des affaires étrangères a estimé sur France-Inter, vendredi 11 janvier, que la menace de guerre est « la mauvaise méthode » pour faire ceder M. Saddam Hussein. « Le président Mitterrand avait défini une position parfaitement cohérente au moment de son discours aux Nations unies : l'em bargo, et aucune négociation n'est possible jusqu'à l'évacuation du Koweit», a indiqué M. Cheysson, qui a regretté que « la pression américaine nous oblige à changer d'attitude». Enfin, M. Cheysson a estimé que si guerre il y a, « elle ne sera pas très longtemps acceptée par l'opinion».

D. M. Laurent Fabius : « Coaraincre l'Irak.» – Le président socia-liste de l'Assemblée nationale, a souligné, vendredi II janvier, qu'il restait quelques jours « pour convaincre l'Irak ». « Est-ce qu'il peut y avoir une paix durable dans la privation du droit?» s'est-il interrogé en insistant sur le fait que tout le monde souhaitait la paix mais que l'instauration d'un nouvel ordre international, l'organisation d'une conférence internationale sur le Proche-Orient, impo-saient au préalable le retrait de l'Irak du Koweit.

п М. Jean-Luc Mélenchon: a Faire céder l'Irak. » - Le séna-teur socialiste de l'Essonne estime dans le dernier numéro d'A Gauche, le bulletin hebdomadaire de la Nouvelle Ecole socialiste (NES) qu'il faut *a faire cèder* l'Irak pour faire céder tous ceux qui s'opposent au seul pouvoir interna-tional sur lequel on peut espérer bâcir l'avenir : l'ONU». « L'Irak doit évacuer le Koweit. Un système de sécurité collective doit prendre la place occupée hier par le système de Yalta, il ne peut être question que les Etats-Unis sassent la loi du

monde », conclut M. Mélenchon. ☐ M. Jean-Jack Oueyranne : « On ne doit pas vouloir la paix an prix d'une reculade, » - Le porte-parole du Parti socialiste a estimé, vendredi li janvier, que la France devait « tout faire pour la paix » dans le Golfe mais pas au prix d'un « pacifisme nail ». « Face à une dictature surarmée et expanane dictate suit année et expan-sionniste, on ne doit pas rouloir la paix au prix d'une reculade, d'une acceptation du coup de force, d'une renonciation aux principes de la sécurité collective », a déclaré

□ Les Jennes Giscardieus : « Pas la pair malgré tout.» – Le mouve-ment des Jeunes pour la démocra-tie française (jeunes giscardiens) espère dans un communiqué, ven-dredi 11 janvier, que « tout sera tenté pour que l'Irak quitte sans concession le Roweit». Les jeunes giscardiens jugent e très sévèrement tous ceux qui, trresponsables et égoistes, veulent la paix malgré tout ». « Tous ceux qui tentent de fragiliser la détermination nationale et internationale (...) affaiblis-sent les chances d'une paix durable », ajoute le mouvement qui condamne la manifestation pour la paix du samedi !2 janvier.

□ La CGT : « Berrer la route à la guerre.» – En « l'absence de résul-tat tangible et immédiat des discussions pour trouver une issue pacifi-que » à la crise du Golfe, le bureau confédéral de la CGT a indiqué vendredi 11 janvier, a qu'il faut engager des forces immenses dans la lutte pour barrer la route à la

□ Force ouvrière : «Les résolutions de l'ONU.» - Le bureau confédéral de FO, réuni vendredi 11 janvier, a réaffirmé « son atta chement à la paix et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes». En ce seus, il a appuie l'initiative importante du secrétaire général de l'ONU» auprès des autorités ira-kiennes, « afin de parvenir à la mise en œuvre pacifique des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies s.

MM. Yves Jouffa et Harlew Désir : « Intensifier les initiatires pour les négociations. » — MM. Yves Jonffa, président de la Ligue des droits de l'homme, Alain Faure, président de la section francaise d'Amnesty International, et Harlem Désir, président de SOS-Racisme, ont adressé un message vendredi II janvier, à M. François Mitterrand dans lequel ils lui demandent de « poursuivre et d'intensifier toutes les initiatives en saveur des négociations avant et après le 15 janvier».

mM. Cambadélis, Dray, Le Guen et Sère : « La spécificité française.» - Quatre députés socialistes, MM. Jean-Christophe Cambadélis, Julien Dray, Jean-Marie Le Guen et Patrick Sève, se sont adresses, vendredi 11 janvier, au gouvernement pour qu'il réaffirme la «spécificité» française qui est « la paix maintenant, demain. après-demain, quelles que soient les circonstances». Les quatre députés ont exprimé également « leser refus d'un ordre international basé sur l'asservissement et la ruine d'une nation, que ce soit au Koweit, en trak ou en Lituanie ou en Soma-

o M. Delors croit encore par a intuition » à la paix. - Le président de la commission europée M. Jacques Delors, a déclaré, vendredi 11 janvier, à l'issue d'un entretien avec le président de la République à l'Elysée, qu'il voulait encore croire par « intuition » aux chances de la paix dans la crise du Goife, Interrogé sur ces chances, M. Delors a répondu : « Mon intuition me dit que out, mon espoir aussi. P



### Les syndicats français redoutent un renforcement de la rigueur salariale

Alors que la CGT se range sans ambiguité dans le camp pacifiste, les syndicats français rénugnent à envisager l'ouverture des hostilités et continuent de croire à un règlement pacifique de la crise du Golfe sous l'égide de l'ONU. Les organisations syndicales s'accordent toutefois à mettre en sante le souvernement contre la tengarde le gouvernement contre la ten-tation de « prendre prétexte de la situation » pour renforcer la rigueur calariale

«L'intérêt du peuple de France, de la nation, des peuples du monde, ne passe pas par le déclenchement d'un conflit dont les conséquences seraient dérables », estime la OGT, cipera aux manifestations du 12 ian-

En revanche, la CFDT approuve «la démarche ouverte et ferme du pré-sident de la République» et préconise la tenue d'une conférence internationale consacrée « au contentieux di

nale consacrée « au contentieux du Proche-Orient, à commencer par le problème pulestinien». La CFTC sou-haite « un règlement pacifique » de la crise et se déclare « prête à des démarches intersyndicules». Comme la CFDT et la CFTC, Force ouvrière salue « l'initiative du serétaire général des Nations unies». FO refuse de « sous-estimer la gra-viué » de la situation mais prévient. vité» de la situation mais prévient qu'elle « ne saurait accepter que le gouvernement français prenne pré-texte» des tensions internationales « pour renforcer la rigueur salariale et entraver, voire geler, la négociation collective» tout en automçant l'éétude de nauveaux avantuges fiscaux pour

M. Jean Kaspar, secrétaire général de la CFDT, reproche au premier ministre d'agiter l'a épouvantail de la rigueur salariale » et considère qu'en 'cas d'affrontement militaire il denandera l'ouverture d'une « concertation » avec le gouvernement et le CNPF pour « faire face aux problèmes économiques et sociaux » et otéserves l'em pio et les bas revenus.

Enfin, la CFE-CGC s'étoure que le premier ministre réclame le « retour » de la modération salariale alors que cello ci « n'a iamais été abandonnées. JEAN-MICHEL NORMAND

# La marine nationale n'embarquera plus d'appelés pour le Golfe

Le ministre de la défense a demandé à l'état-major de la marine française de ne plus embarquer d'appelés à bord de ses navires dans le Golfe. Comme les deux autres armées - terre et air - qui composent le dis-positif « Dagnet » en Arabie saoudite, la marine ne devrait plus rassembler que du personnel d'active, des engagés volontaires ou des appelés volontaires pour un service long (au-delà de douze mois). A l'heure actuelle, la marine française aligne au Proche-Orient (Golfe, mer d'Oman, océan Indien et mer Rouge) dix bateaux, qui ont à lestr bord quatre cent trente appelés du ent. Sur ce total, deux cent-dix ont déjà signé un contrat de volontariat pour un service long (VSL) et les deux cent vingt autres effectuent leur service national légal.

M. Jean-Pierre Chevenement a décidé, vendredi 11 janvier, que plus aucun marin du contingent ne se trou-vers à bord des bâtiments croisant dans le Golfe. Ceux qui s'y trouvent à cette date vont recevoir une nouvelle affectation. Ceux qui souhaitent rester à bord et le den anderont devront

souscrire un contrat temporaire de VSL, qu'ils pourront résilier à la fin de l'opération pour laquelle ils s'engagent. Selon l'état-major de la marine, cette mesure concerne actuellement deux navires dans le Golfe et quelques dizaines de marins appelés auxquels il sera proposé un contrat de VSL. Sur des théâtres d'opération extérieurs et en cas de guerre, la loi française inter-dit d'engager des appelés du contin-gent, sauf si le Parlement exprime un avis différent par un vote spécial. A ce jour, le Parlement ne s'est pas pro-nonce pour la mission «Dagnet», qui reste donc limitée aux seuls cadres d'active et engagés volontaires. Le cas des navires de guerre est cependant différent puisqu'ils sont considérés par la loi comme une parcelle du territoire sous souverameté nationale. Rien n'interdisait donc à la marine d'emberquer des personnels du contingent. La décision du ministre de la défense va obliger la marine dans le Golfe à constituer des équipages composés des seuls cadres de métier, engagés volon-taires ou marins appelés ayant obtenu le statut de VSL.

### Le Monde

Edité par la SARI, le Monde

Gérant : André Fontaine, directeur de la publication Anciens directeurs: Hubert Beuve-Méry (1944-1969), Jacques Fauvet (1969-1982), André Laurens (1982-1985)

Directeur de la rédaction : Daniel Vernet Administrateurs délégués : Antoine Griset, Nelly Pierret Rédacteurs en chef : Bruno Frappat, Jacques Amalric, Jean-Meria Colombani, Philippe Harreman, Robert Solé

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE, 75501 PARIS CEDEX 15 TAL: (1) 40-65-25-25 Télécopieur : (1) 40-66-25-99 ; Telex 206 806 F

ADMINISTRATION: 1, PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tel.: (1) 40-65-25-25

Télécopieur : (1) 49-60-30-10 ; Telex 261311 F MONDSIR

Des manifestations contre l'intervention armée dans le Golfe étalent prévues, samedi 12 janvier, dans près de cent villes, dont Toulon, Lille, Grenoble, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Rouen, Strasbourg et Rennes. De nombreuses organisations et personnalités françaises ont appelé à défiler à Paris. Deux rassemblements étalent prévus dans l'après-midi. A l'initiative de « l'appel des 75 » et avec le soutien du Parti communiste, de l'extrême gauche, des Verts et

de nombreux groupes pacifistes, un cortège devait quitter la place de la Bastille à 14 h 30 en direction de l'Elysée. Les syndicats CGT, SNES, SNESUP, CFDT Transports, SNPES ont appelé à se joindre au mouvement. Une seconde manifestation, organisée par l'Alternative rouge et verte (AREV), Agir ici et les signataires de l' cappel pour une paix juste et globale au Moyen-Orient », devait débuter à 14 heures place de la Madeleine et rejoindre

le premier défilé devant le palais présidentiel. Les dissidents du Front national de Nationalisme et République ont eux aussi appelé à participer à ce second rassemblement, déclenchant la colère des organisateurs. Le Front national n'a souhaité participer à aucune manifestation. Ce dispositif illustre bien la complexité du courant pacifiste : si chacun s'oppose à la guerre, d'importantes divergences demeurent tant dans les objectifs que dans la stratégie employée. diale. « Nous ne sommes pas des

munichois bélants. S'asseoir à une table et négocier sans préalables, ce n'est pas capituler, affirme Michel Jouvin. Envisager une conférence sur

les problèmes du Proche-Orient, ce

n'est pas non plus capituler, puis-qu'on l'a toujours réclamée. Si les

négociations échouent, si on offre

une porte de sortie à Saddam et qu'il

refuse, s'il ne revient pas sur son acte

de gangstêrisme, là on peut penser à

la guerre, mais pas avant.» « Il y avait des choses à proposer, renchérit l'avocate Gisèle Halimi. Moi je ne

trouve pas choquant que l'Irak ait un

débouché sur la mer. Ni que l'on

ouvre cette sameuse consèrence sur les problèmes du Moyen-Orient.

Mais les Américains n'en veulent

pas. Pour eux, il n'a jamais été ques-

Signataire des deux appels, Gisèle

Halimi, à qui certains reprochent

d'être une proche du chef de l'Etat,

a provoqué une certaine émotion en

en lancant un troisième, «l'appel

des trente». Aux côtés des comé-

diens Michel Serrault et Claude Pic-

plu, des reconstructeurs commu-

nistes Jack Ralite et Charles

Fiterman, de Max Gallo, Antoine Waechter et Michel Jobert, figurent

Alain de Benoist, penseur de la nou-velle droite et animateur du GRECE, et Martin Peltier, ancien

proche de Jean-Marie Le Pen. Beau-

coup condamnent cette alliance,

mais l'avocate s'explique : « Pendant la guerre d'Algérie, j'ai signé contre la torture aux côtés de partisans de

pareit. Nous sommes opposés sur tout sauf sur ça. Quand il y a danger

L'Algérie, l'Indochine, le Viet-

nam, autant de références que neu-

tralistes, pacifistes, tiers-mondistes,

anti-américains ou pro-irakiens,

opportunistes ou authentiques, habi-tués des manifestations ou profanes

du pavé, se sont promis de brandir

le 12 janvier. Le 13, le 14, le 15, ils

assurent qu'ils continueront. Même

après le 15 ianvier, ils promettent de

poursuivre le combat, car, a

annoncé Mgr Gaillot, « nous sommes déjà en résistance ».

**NATHANIEL HERZBERG** 

de guerre, le reste est accessoire.»

tion de négocier.»

derniers jours avant que n'expire l'ultimatum de l'ONU pour que le courant pacifiste prenne soudain une véritable ampleur. Plusieurs formations politiques et de nombreux intellectuels, artistes et personnalités religiouses prenant officiellement position contre la participation fran-çaise à la guerre du Golfe; deux anciens ministres, MM. Max Gallo et Claude Cheysson, marquant leur opposition à la politique du gouvernement; le président Mitterrand obligé de demander au ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevènement, de ne pas quitter son poste; et M. Pierre Mauroy, premier secré-taire du Parti socialiste, tenu de condamner la « déviation pacifiste ». et de mettre en garde le courant Socialisme et République contre le dans l'alliance à droite? risque de «se laisser tenter par de telles déviations » (le Monde du 12

janvier); le silence relatif de la gauche française semble bel et bien révolu. Les associations de défense des droits de l'homme, celles-là même qui condamnaient le gazage des Kurdes, dénoncent aujourd'hui le recours à la force. «L'échèance du 15 janvier ne justifie pas le déclen-chement des hostilités alors que les sanctions décidées par l'ONU pour imposer à l'Irak le retrait du Koweil n'ont pu produire leurs effets», estiment, dans un texte commun. la Lique des droits de l'homme, Amnesty International section franartistes se mobilisent également pour sensibiliser l'opinion, Certains issent de facon spectaculaire, à l'image de Renaud, signant une nouvelle version de la chanson de Boris Vian, *le Déserteur*. Plus discret, mais aussi plus direct, l'écrivain Didier Danmeler affirme passer dix couns de fil par jour, au hasard, pour souhaiter au gens une bonne année 1991 avant d'enchaîner : « Vous ne me connaissez pas. Shabite la même ville que vous et espère que le monde passera le cap du 15 janvier! Sans le

Il aura donc fallu attendre les tout bouchers, le violoniste Patrice Fontanarosa ou la chanteuse Colette Magny, ont signé des appels ou ont pris position dans la presse. « Pour au moins ne pas être resté silencieux jusqu'au bout », ajonte la dansense Claire Richard.

Le malaise durait depuis longtemps, mais la marge de manœuvre des pacifistes était étroite. Aux premiers jours du mois d'août, M. Jean-Marie Le Pen s'était étonné du déploiement des troupes américaines en Arabie saoudite et il avait condamné la participation française à la force multinationale. Prise de vitesse, la gauche pacifiste se devait d'éviter à tout pris l'amalgame. Et puis les socialistes n'étaient-ils pas au pouvoir? En s'opposant au prési-dent Mitterrand, ne basculait-on pas

### Campagne de lettres

Le vote de la résolution de l'ONU autorisant le recours à la force et l'imminence du conflit armé ont balayé tous ces doutes. « Nous n'étions pas en désaccord avec la logique de l'embargo, souligne Michel Jouvin, porte-parole de l'«appel pour une paix juste et glo-bale au Moyen-Orient», mais l'ultimatum à la capitulation poussait à la catostrophe. Maintenant, tout le monde se réveille la peur au ventre. » Alors, aujourd'hui, les pacifistes soulignent que dès le mois de septembre les premières initiatives avaient été lancées. L'wappel des 75 », d'abord. Parti des trotskistes (LCR, PCI), il a rapidement reuni, « pour une solution négociée à la crise du Golfe » communistes, écologistes et soixante quinze personnalités telles que le professeur Paul Milliez le comédien Marcel Maréchal. l'écrivain Richard Jorif, Mgr Jacques Gaillot ou encore le comédien François Chaumette. Deux manifestations, un meeting à la Mutualité, une rencontre à l'Elysée avec un conseiller diplomatique de M. Mitterrand témoignaient de leur action.
« Mais les médias sont restés honteucoment cilencious a affirme l'avocat

Denis Langlois, porte-parole du mouvement. En septembre également, différents courants tiers-mondistes lançaient l'«appel pour une paix juste et globale au Moyen-Orient » « Refusant la fatalité d'une guerre aux conséquences incalculables et dénonçant l'application partiale du droit international», les signataires demandaient que a s'ouvrent des négociations sans préalable devant aboutir au retrait irakien du Koweit et de toutes les troupes étrangères de la région (et) à la convoca-tion d'une conférence internationale de paix au Moyen-Orient ». L'association Agir ici lançait une campagne de lettres et revendique anjourd'hui 55 000 messages envoyés au président de la République, à l'ambassade d'Irak à Paris et au Conseil de sécurité de l'ONU.

Deux appels, deux démarches. Désireux de réunir le plus grand nombre, les premiers ont choisi un message simple : «Les peuples ne veulent pas la guerre. » Simpliste, rétorquent les seconds, pour qui, sans alternative clairement énoncée, on perd toute crédibilité. Ces deux groupes gardent cependant de nombreux points communs. Les signataires d'abord : le journaliste Claude Bourdet, l'écologiste René Dumont, le Père Christian Delorme, le généticien Albert Jacquard et quelques autres figurent au bas des deux textes. Tous refusent la «logique de guerre » et souhaitent trouver une solution négociée. Pas question pour droit international » puisque ni su Liban ni en Israël ni ailleurs, les résolutions de l'ONU n'ont été respectées. Certains évoquent Jaurès, la « boucherie de 14-18»; et les aguerres économiques ». D'autres, comme le metteur en scène Marcel Maréchal, condamnent « une nouvelle croisade où le tombeau du Christ est très prosaiquement un puits de pétrole».

> Les trois appels de M≈ Gisèle Halimi

Mais tous rejettent la comparaison avec la seconde guerre mon-

hostilité à la guerre, à une partie de la droite et de l'extrême droite.

A l'automne 1938, la crise de Munich et ses suites révêlent à quel point les boussoles des pacifistes sont affolées, qu'il s'agisse des absolutistes de cette cause ou des réalistes... tont de même séduits ou rassurés par la mascarade munichoise

Depuis la première guerre, les écrivains et ceux qu'il est convenu d'appeler, depuis l'affaire Dreyfus, les intellectuels, sont aussi entrés dans la bataille de la paix. Romain Rolland et Henri Barbusse, pendant et après 1914-1918. Puis, à leur façon provocatrice, les surréalistes, en réaction contre la presse

Le philosophe Alain, pacifiste convaincu, sera l'un des piliers du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, créé en mars 1934, et qui finira par sombrer dans l'aveuglement du pacifisme intégral.

En septembre 1939, Jean Giono signe le Manifeste de Louis Lecoin «Une Paix immédiate», tout comme Marcel Déat, ancien socialiste, qui s'affirmera, plus tard, en faveur d'un fascisme à la française. Déat, qui a signé, quelques mois plus tôt, le célèbre article-pamphlet « Mourir pour Danzig? » .

Ainsi, politiques, écrivains, penseurs, abordent, au fil des décennies, les problèmes d'une même démonstration : l'exigence évidente et généreuse de la paix, du respect de la paix n'évite pas tonjours les naïvetés destructrices, les confusions mortelles aux carrefours encombrés et périlleux des

MICHEL KAJMAN

(1) Discours de septembre 1926 à la

Le Monde ● Dimanche 13 - Lundi 14 janvier 1991 5

### **AFRIQUE DU SUD**

Au moins trente morts dans une agression contre des militants de l'ANC.

Au moins trente personnes ont été tuées et vingt-six autres grièvement blessées, samedi 12 janvier, dans la cité noire de Sebokeng, au sud de Johannesburg, quand des inconnus ont ouvert le feu sur les participants à la veillée funèbre d'un militant du Congrès national africain (ANC). Selon le porte-parole de la police, plusieurs hommes armés de fusils d'assaut AK-47 ont arrêté leurs voitures devant une maison et ont ouvert le feu sur un groupe d'environ trois cents personnes, qui avaient passé la nuit à veiller sous des tentes.

Les tireurs ont réussi à s'enfuir alors que des policiers étaient sur place lors de la fusillade. Selon un porte-parole de l'ANC, la police, prévenue de la possibilité d'une attaque, avait procédé à des arres-tations mais avait relâché les suspects qui, selon le mouvement nationaliste, seraient impliqués dans la fusillade.

Le ghetto de Sebokeng a été le théatre d'une série d'affrontements sanglants entre des mili-tants de l'ANC et des partisans du mouvement zoulou inkatha, présidé par M. Mangosuthu Buthelezi, notamment tenus pour responsables d'une attaque, le 4 septembre, qui avait fait quarente-deux morts. - (AFP.)

BELGIQUE « Affaire Silco » : libération

d'un terroriste palestinien

Le Palestinien Nasser Sald, que Bruxelles doit échanger contre les quatre Belges retenus en otage par le Fath-Conseil révolutionnaire (Fath-CR d'Abou Nidal), a duitte prison de Louvain, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 janvier, a indiqué l'agence Belga.

Condamné à la prison à perpé tuité pour un attentat contre des enfants juifs en 1980 à Anvers qui avait fait un mort - un Français de 15 ans, David Kohane -, le Palestinien devrait embarquer dans un avion militaire belge et être conduit vraisemblablement en Libye, où devrait avoir lieu l'échange. Les quatre Beiges -Emmanuel Houtekins, sa femme Godalieve Kets et leurs enfants Laurent et Valérie – sont les derniers otages du Silco, un bateau de plaisance dont le Fath-CR avait annoncé en novembre 1987 l'arraisonnement en Méditerranée.

L'organisation d'Abou Nidal avait annoncé vendredi leur « échange imminent » en Libye contre Nasser Said, membre de ce mouvement. Bruxelles avait confirmé l'existence d'un accord de principe pour libérer Nasser Saïd contre les quatre otages. Le terroriste était libérable depuis juillet 1990 pour bonne conduite, aux termes de la loi belge. Trois autres passagers du Silco, dont la Françalse Jacqueline Valente, avaient été libérés en avril 1990.

Avant même la libération de Nasser Saīd, l'existence d'un accord d'échange avait provoqué des réactions négatives, notam ment dans la communauté juive de Belgique ainsi que de la part de Washington. – (AFP)

**ETATS-UNIS** 

Le procès de Manuel Noriega ajourné au 24 juin

Le début du procès pour trafic de drogue de l'ex-dirigeant panaméen Manuel Noriege a été ajourné, vendredi 11 janvier, par le juge fédéral de Miami William Hoe-veler. Prévu pour le 28 janvier prochain, le procès devrait donc s'ouvrir le 24 juin. Le juge a informé les avocats concernés sur les démarches du gouvernement pour obtenir le déblocage des comptes bançaires de Manuel Noriega gelés dans des banques européennes, qui lui permettrait de payer ses défenseurs, et a assuré que « l'argent sera disponible a dans deux semaines (quelque 20 millions de dollars sont gelés sur vingt-sept comptes bancaires).

Au cours de l'audience de vendredi, les avocats de l'ex-général panaméen ont interrogé les procureurs sur leur participation à l'enre-

gistrement des conversations téléphoniques qu'a eu leur client dans le pénitencier de Miami, où il est emprisonné. Le procureur Michael Sullivan a admis qu'il avait demandé des copies des enregistrements sans en informer la cour et qu'il avait recu un mémorandum contenant un résumé des conversations de Manuel Noriega, y compris celles avec ses avocats, mais a affirmé qu'il n'avait pas lu ces dernières. Les avocats ont demandé que l'ex-général bénéfide d'un non-lieu, en estimant que la diffusion de ces communications téléphoniques lui a causé un dommage irréparable» en faussant son futur procès. Le juge Hoeveler a suspendu l'audience jusqu'au 18 janvier sans se prononcer sur ce point. - (AFP.)

### LIBAN

Le chef druze Walid Joumblatt démissionne

du gouvernement

Le chef druze Walld Joumblatt, qui commande l'une des trois principales milices au Liban, a annoncé, vendredi 11 janvier, sa démission du gouvernement de M. Omar Karamé, au sein duquel déjà trois ministres chrétiens refusent de siéger (nos dernières éditions du 12 janvier). M. Joumblett, ministre d'Etat, a également annoncé sa décision d'e arrêter [son] activité politique pour le

M. Joumblatt, chef du parti socialiste Progressiste (PSP, qui compte environ cinq mille miliciens), n'a pas précisé les motifs de sa démission. Il a cependant critiqué la prochaine désignation, par le gouvernement, de quarante et un députés, prévue par l'accord interlibanais de Taef. « Je préviens ceux qui vont désigner les députés : personne ne pourra nommer quelqu'un à la place de Kamai Journblatt (son père, assassiné en 1977], dont le siège demeurers libres et démocratiques », a-t-il

La position du chef druze rejoint celle de M. Samir Geagea, chef de la milice chrétienne des Forces libanaises (FL), qui refuse de siéger au sein du gouvernement et conteste la nomination de députés. Deux autres ministres chrétiens, dont le chef du parti Kataéb (Phalanges), refusent également de siéger dans le gouvernement Karamé, formé le 24 décembre et qui compte trente ministres, prosyriens dans leur majorité. -

### SOMALIE

Les derniers étrangers sont bloqués à l'ambassade d'Italie

Avec la fermeture de l'ambassade italienne à Mogadiscio. « la dernière en activité », la capitale somalienne ne sera bientôt plus reliée au monde extérieur que par les communications radio ou entretient avec Paris une équipe de Médecins sans frontières sur place depuis quelques jours. Mais pour combien de temps? L'évacuation, mercredi 9 janvier, des derniers religieux italiens « qui n'avaient plus les moyens d'être utiles», annonçait une situation de plus en plus désespérée dans la capitale, désormais livrée aux pillards.

Mais l'évacuation de l'ambassade, décidée quelques heures après sa fermeture, a dû être reportée, vendredi, en raison d'une grande insécurité. Les appareils militaires italiens ont tourné une heure et demie au dessus de Mogadiscio, avant de revenir se poser à Mombasa, sur la côte kényane. Apparemment, il était impossible aux soixante personnes (diplomates, carabiniers et religieux italiens, etc.) de rejoindre

Depuis deux jours, l'ambassade italienne est prise dans de violents combats entre rebelles et forces de l'ordre. Elle n'est pas directement visée mais elle est située entre des quartiers tenus par les maquisards et la Villa Somalia où. d'après les diplomates, se trouve toujours le président Syaed Barré. Mais, à en croire un porte-parole du Congrès de la Somalie unifiée (USC), le chef de l'Etat a quitté le pays, lundi, et serait soigné pour surmenage à l'hôpital El Āīn, près d'Abou Dhabi, dans les Emirats arabas unis.

### front. » Et la discussion commence, assure-t-il. D'autres, comme les groupes Indochine et Les Garcons La tradition

Suite de la première page

pacifiste

Cappris 1947

Mais l'un des projets auxquels Léon Bourgeois tient beaucoup - créer avec la Société des nations une force armée chargée d'en faire respecter les décisions -reste, au début du siècle, sans écho. La montée des périls qui conduiront au premier conflit mondial provoque deux évolutions contradictoires. Le crédit des partisans de la défense nationale augmente et rassemble pour l'essentiel modérés et radicaux. Dans le même temps, la vigueur du pacifisme pur et dur, qu'in-carue une partie de la classe ouvrière, s'accroît.

La CGT, ainsi qu'une fraction minoritaire du Parti socialiste, animée par Gustave Hervé, cul-tive vigoureusement l'antimilitarisme, voire le déni de tout patriotisme. Pour les tenants de cette ligne extrême, pas question d'accepter une mobilisation ou la moindre contribution à un éventuel effort de guerre.

Telle n'est pas la vision d'une majorité de socialistes. Ni Jules Guesde ni Jean Jaurès, qui sera pourtant assassiné à la veille de la guerre par un exalté belliciste, n'embrassent la cause de ce pacifisme absolu.

Le déclenchement du conflit, l'union sacrée qu'il suscite, éteiguent, pour un temps, les ardeurs des ennemis de la guerre. Elles renaitront vite, au sein du Parti socialiste, sous la pression, par exemple, de Ludo-vic-Oscar Frossard ou de Paul Faure, futur secrétaire général de la SFIO, après la scission de Tours, futur rallié aussi au

régime de Vichy. La grande bou-cherie de 1914-1918 dure trop et tue trop. Les pacifistes gagnent du terrain. Ceux du Parti socialiste accèdent à la tête de leur formation. De leur côté, les radicaux Joseph Caillaux et Jean-Louis Malvy deviennent partisans d'une paix sans annexion ni indemnités. Attitude qui leur vaudra la vindicte de Clemenceau et la Haute Cour.

Après la fin de la première

guerre mondiale, le mouvement communiste reprend le flambeau du pacifisme intégral. Du coup, les socialistes font mouvem vers une attitude à la Jaurès, dénuée d'antipatriotisme, cepen-dant qu'Aristide Briand se fait l'avocat infatigable de la réconci-liation franco-allemande et de la paix : « Plus de guerre, plus de solutions brutales et sanglantes à nos différends! (...) Arrière les fusils, les mitrailleuses, les canons! Place à la conciliation, à l'arbitrage, à la paix (1).»

> Les égarements ... de la raison

Avec les années 30, l'Histoire réédite une nouvelle montée des périls : celle de l'hitlérisme. Cette étrange période coalise une cohorte pacifiste insolite ou suscite de curieux égarements de la raison.

C'est Léon Blum, ébloui, au début de cette décennie, par les prestiges d'un désarmement unilatéral. Ce sont, plus tard - trop tard, - quand Blum s'est ressaisi et anime avec les communistes un front de la fermeté anti-fasciste, les pacifistes traditionnels de la CGT et du socialisme, réunis, par leur

idéaux et des réalités.

Société des nations.

EN BREF

a HAITI: l'archevêque de Portau-Prince s'est enfui. L'archevêque de Port-au-Prince, Mgr François Wolf Ligondé, a quitté jeudi 10 janvier Haîti pour l'étranger, vraisemblablement pour la République dominicaine voisine, selon des sources diplomatiques. Il était recherché par des manifestants en colère qui voulaient lui faire un manvais sort après l'échec du coup d'État duva-

> (AFP.) a ROUMANIE: importante manifestation à Bucarest. - Plusieurs milliers de personnes ont manifesté, vendredi 11 janvier, place de la Révolution, au centre de Bucarest pour soutenir les gré-vistes de Timisoara. La manifestation a eu lieu à l'appel de l'Alliance Civique, un mouvement qui regroupe des organisations de l'opposition extra-parlementaire. Depuis le 16 décembre plusieurs entreprises observent une grève

« générale » ou partielle à Timi-

SOATA:

liériste de Roger Lafontant. -

□ SÉNÉGAL : Amnesty International dénouce l'usage de la torture es Casamance. - Le recours à la torture contre des membres présu-més de l'opposition augmente rapidement dans le sud du Sénégal et, pour la première fois depuis 1983, des rapports font état d'exécutions sommaires de civils, a indiqué, jeudi 10 janvier, Amnesty International. A son avis, cette recrudescence des violations des droits de l'homme coincide avec l'augmentation des activités du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) contre des civils et des membres des forces armées. «Le gouvernement paraît avoir donné carte blanche aux forces de sécurité pour tuer et torturer dans la Casamance en réponse aux attaques des opposants », a précisé l'organisation humanitaire.

# Le ministère de la défense et la Maison de la presse à Vilnius ont été investis par les parachutistes

Vingt-quatre heures après la menace de M. Mikhaii Gorbatchev de placer la Lituanie sous la tutelle directe de Moscou, l'armée soviétique a pris d'assaut, vendredi 11 janvier, une série d'installations stratégiques à Vilnius. Les parachutistes occupaient toujours samedi matin le ministère de la défense local et la Maison de la presse où sont imprimés tous les journaux. Le Parlement local s'est transformé en bunker dans l'attente d'une éventuelle intervention armée.

«Ce qu'ils (les soldats) font ici est une guerre non déclarée contre la République de Lituanie», a déclaré le président de cette république, M. Vytautas Landsbergis, Il avait annoncé au Parlement que des troupes soviétiques avaient pris le

MOSCOU

de notre envoyé spécial

La « normalisation » ne touche

pas seulement la Lituanie. M. Kravtchenko, l'ancien directeur

de l'agence Tass que M. Gorbat-

chev avait fait nommer en décem-

bre dernier à la tête du Comité

d'Etat pour la radio et la télévision

(Gostéléradio), a brutalement mis

fin, vendredi 11 janvier, aux acti-

vités de l'agence Interfax, qui était

devenue depuis sa création en

1989 l'une des principales sources

d'information des correspondants

et des diplomates accrédités à

Moscon. Venant après la suppres-

sion de l'émission télévisée

« Vzgliad » (le Monde du 12 jan-

vier), cette mesure confirme la

politique de reprise en main amor-

cée depuis quelques mois par le

C'est en fin d'après-midi ven-

dredi que les collaborateurs d'In-

terfax out découvert que toutes

leurs lignes de téléphone avaient

été coupées. Quelques minutes

auparavant, ils avaient été infor-

més que toutes les biens de

l'agence étaient saisis par la mai-son mère, le Gostéléradio. En prin-

cipe, rien ne leur interdit de s'ins-

taller ailleurs sous la protection de

nouveaux parrains, mais l'entre-

prise sera délicate, surtout dans le

contexte actuel. Dès vendredi.

d'ailleurs, l'immeuble était gardé

Une entreprise

indépendante

Officiellement, le motif de cette

mesure - que laissait prévoir un

article publié vendredi après-midi

par les Izvertia - est d'ordre admi-

nistratif et financier. Interfax, dont

les tarifs n'étaient pas négligeables

(230 dollars par mois pour ses

bulletins quotidiens et près de 600

doilars pour l'ensemble de ses ser-

vices, notamment des informations

sur les pays baltes et la vie des

affaires), était devenue en quelques

mois une entreprise prospère, avec

un revenu global de plus de 150 000 roubles, dont 60 % en

devises étrangères. Or le Gostéléra-

dio affirme qu'il n'a rien perçu de

Appelé à comparaître devant une

télévision, M. Komissar, le direc-

teur d'Interfax, avait déclaré sa

volonté de couper tous ses liens

avec la maison mère et de devenir une agence indépendante. Il avait

d'ailleurs déjà fait enregistres

Interfax auprès du ministère russe

de la presse, une institution beau-

coup plus ouverte à tous épards

quoi on lui avait répondu que ce

ministère n'était pas compétent et

que la seule structure d'accueil

pour une agence de presse devait

Telle est la version officielle,

mais l'article des *Izrestia* ne fait

pas mystère d'autres motivations.

On a reproché à M. Komissar de

chercher les « nouvelles chaudes »

de diffuser en priorité les informa-

tions « qui agitent l'opinion publi-

oue » et que reproduisent le plus

être l'agence Tass...

que les ministères fédéraux. Ce à

on récente du conseil de Gos-

ces revenus.

par des miliciens.

pouvoir.

contrôle du central téléphonique de Vituius. Mais cette information a été démentie par la suite.

Selon des responsables militaires lituaniens, sept personnes au moins ont été blessées au cours des affrontements de vendredi, dont un étudiant touché par balle à la mâchoire. Le bureau de presse du Parlement a démenti qu'un chauffeur de camion ait été tué dans un accident avec un véhicule blindé soviétique à Vilnius.

### Défense du Parlement

Environ deux mille personnes se mblées dans la soirée de ndredi autour du Parlement lituanien inondé de lumière, pour exprimer leur soutien au gouvernement séparatiste de la république. Plusieurs parties du bâtiment ont été barricadées et des forces de sécurité patrouillaient dans les couloirs. L'ar-

volontiers les journaux étrangers

C'est donc bien d'une action politi-

que qu'il s'agit, et, déjà, plusieurs

députés du Parlement russe ont

adressé une pétition au Soviet

suprême fédéral pour prendre la

défense d'Interfax et exiger un changement à la tête du Gostéléra-

Cela dit, il reste encore fort à

faire pour normaliser la presse. Les

journaux se sont désormais tous

résolument installés dans la glas-

nost. Les uns pour pousser dans le

sens de la réforme, les autres pour

valeurs conservatrices, au point

que le pluralisme est une solide

réalité, au moins à Moscou et dans

les grandes villes. Certains journa-

listes commencent d'ailleurs à sur-

monter la tentation du déballage et

des excès verbaux des débuts pour

créer des organes encore plus indé-

pendants et de ton plus sobre : le

semi-quotidien Independant.

publié depuis décembre sur les

presses des Izvestia s'approche, par

sa qualité, des meilleurs journaux

Des problèmes

économiques

Les problèmes qui se posent à la

presse, du moins jusqu'à présent.

sont surtout économiques. La loi

sur la presse votée l'an dernier

autorise la création libre de jour-

naux par des « fondateurs » divers

(institutions ou particuliers), sous

vent dépendre que de la bienveil-

Le papier pose également pro-blème; il reste toujours distribué

par l'administration, et, si l'on

peut toujours, en théorie, passer

commande de quantités supplé-mentaires, le prix « libre » est de

dix à vingt fois supérieur. Or, la

presse, dont les tirages sont en baisse en raison d'une lassitude des

lecteurs et des hausses de prix, est

dans une situation économique

Les menaces d'ordre politique

pourraient cependant s'aggraver.

Anrès l'attentat dont avait été victime un présentateur de la télévi-

sion à Leningrad, un incident plus

grave s'est produit vendredi à

Kalouga, dans le centre de la Rus-

sie, où le rédacteur en chef du jour-

nal régional a été tué dans son

bureau par un homme armé qui,

précise un communiqué, n'a pas

caché les « motifs politiques » de

son acte. Le ministre russe de la

presse, ancien collaborateur de

M. Eltsine, M. Poltoranine,

dénonce à ce sujet « la politique

d'incitation à la haine et la

recherche d'un ennemi intérieur»,

ainsi que la pratique qui consiste à

u attribuer tous les malheurs à la

plus difficile qu'apparavant.

lance des autorités

défendre avec une és

La suppression de l'agence Interfax

annonce des menaces contre les médias

tentative pour occuper le siège du Parlement ou renverser les autorités indépendantes issues des élections phiralistes de février dernier.

L'arrivée des troupes soviétiques a provoqué de vives réactions dans les rues de Vilnius, Kaunas et Siauliai. Devant le centre de presse occupé de Vilnius, de jeunes Lituaniens ont entouré un char soviétique Que venez-vous faire?» à l'adresse d'un soidat. Les blindés ont ensuite quitté le centre de la capitale, mais des soldats en armes continuaient à patrouiller dans les bâtiments du centre de presse et du OG de la

A l'intérieur du Parlement, où un millier de personnes sont installées en permanence, des centaines de coktails Molotov out été confectionnés et disposés sur les toits. Les militants nationalistes qui n'ont pas de matraques sont armés de barres de fer, et un petit groupe s'est

équipé de masques à gaz. Une dizaine de gardes-frontières, armés de fusils automatiques de fabrication soviétique, ont pris position au troisième étage, devant la salle de réunion de la direction lituanienne, et l'accès à ce hail a été interdit. Certains responsables assurent ou'il existe des réserves d'armes dans le bătiment. Des barricades ont été érigées un peu partout au moyen de itenils et de tables et des armoires bloquent les issues latérales de l'im-

### « Comité de salut public»

oppose à l'indépendance, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il avait formé un « comité de salut public », prêt à « prendre le pouvoir ». L'agence Tass a annoncé que l'occupation des bâtiments visait à restituer au Parti communiste lituanien

les biens dont il avait été spolié après la déclaration d'indépendance Cependant, en fin d'après-midi, le Parlement a désigné plus de la moitié des membres du nouveau gouvernement, après la démission du premier ministre, M= Kazimira Prunskiene, et son remplacement par M. Albertas Simenas. Le minis tre des affaires étrangères, M. Algirdas Saudargas, a aussitôt lancé un appel à la direction soviétique, lui demandant de suspendre immédiatement l'agression en cours contre la République lituanienne. D'autre part, les députés ont réalfirmé par un vote leur détermination à concré tiser l'indépendance de leur républi que, unilatéralement proclamée le Il mars dernier. Faisant appel à la communauté internationale, ils ont rejeté les menaces du numéro un soviétique de placer la Lituanie sous

# Washington s'abstient de toute critique

WASHINGTON

de notre correspondant

Les événements de Lituanie sont agraves », a déclaré, vendredi li janvier, le porte parole de la Mai-son Blanche. Mais ni lui, ni son homologue du département d'Etat n'ont formulé la moindre mise en garde à l'égard de Moscon, ni même réitéré les préoccupations exponées quelques jours plus tôt. Le président Bush lui-même n'a guère manifesté de préoccupation particulière, du moins dans ses déclarations publiques. Il a certes parké pendant vingt-cinq minutes au téléphone avec M. Gorbatchev, mais c'était essend'ailleurs c'est le numéro un soviétique qui avait pris l'initiative d'appe-ler. Comme on demandait au prési-dent américain s'il avait évoqué la remise au pas en Lituanie, il a répondu : « Il n'en a pas beaucoup été question». M. Gorbatchev lui a-t-il fait part de ses intentions e Nous ne sommes pas entrés dans les détails », répond M. Bush.

Devant la presse, le président américain s'est contenté de rappeler que les Etats-Unis estimaient que « l'usage de la force serait contre-pro-ductif », en utilisant le conditionnel, alors que des soldats soviétiques avaient déjà fait usage de leurs armes pour s'emparer de plusieurs bâtiments publics. Il a senlement laissé entendre que les Etats-Unis considéraient eles pays baltes diffé-

remment» [ que les autres Républi-ques soviétiques ], manière de rap-peler discrètement que Washington ne reconnaissait pas leur annexion par Staline. Mais, sans même esquisser la moindre critique à propos des actions déjà entreprises par M. Gorbatchev, M. Bush s'est borné à exprimer «l'espoir qu'ils [ les Soviétiques ] pourront résoudre ces problèmes extraordinairement com-plexes sans recourir à la force».

### Priorité absolue an Golfe

Pour M. Bush, l'essentiel était restaient « sur la même longueur d'onde » à propos du Golfe . Quant aux « quelques idées » dont son interlocuteur lui avait fait part - des suggestions pour éviter un affrontement armé dans le Golfe, - M. Bush a refusé d'en donner la substance Mais son entourage a rapidement fait savoir que les idées de M. Gorbatchev n'étaient pas très nouvelles et que l'administration n'en attendait pas grand-chose. L'initiative du président soviétique a été développée par l'ambassadeur d'URSS à Washington, M Reserve ington, M. Bessmertnykh, qui s'est rendu deux fois à la Maison Blanche dans la seule journée de

La remarquable réserve observée par l'administration à propos de la Lituanie ne signifie pas forcément

ne réalisent pas l'importance de ce qui s'y passe. Les specialistes du département d'Etat et de la Maison Blanche sont sur le qui-vive, et un officiel du département d'Etat confiait en privé à un correspondant de l'AFP son «inquiétude croissante». On perçoit aussi très bien que Moscou profite de la crise du Golfe pour régler ses affaires intérienres alors que le monde préfère regarder ailleurs. Il y a plus d'un mois déjà, le président lituanien Vytautas Landsbergis était venu à Washington pour mettre en garde, dans l'indifférence à peu près généde 1956.

Mais M. Bush a visiblement décidé qu'il était urgent de se taire, du moins publiquement. Selon toute apparence, il donne la priorité absolue à l'affaire du Golfe et vent s'as surer que le soutien de M. Gorbat chev ne lui fera pas défant. Mais bien avant le coup de force irakien, l'actuel président américain n'a jamais paru très concerné par le sort des Baltes. Lorsque, au début de l'année dernière, Moscou avait imposé un blocus économique et multiplié les menaces à l'égard des dirigeants lituaniens, M. Bush s'était contenté d'appeler au « dialogue », sans beaucoup insister.

JAN KRAUZE

## Préoccupations et protestations dans le monde

réserve que ces derniers disposent d'un capital initial de 80 000 roubles et d'une imprimerie. Comme, L'intervention des forces soviétidans le même temps, le Parti comques en Lituanie a provoqué de multiples réactions d'inquiétude et muniste, jusque-là quasi unique de protestation dans le monde, à propriétaire des imprimeries verl'Est comme à l'Ouest, même si les rouillait ses installations - au besoin par la force, comme on l'a vu récemment à Vilnius et à Riga, autorités américaines, qui donnent la priorité au Golfe, s'abstiennent 'de toute critique publique. - les nouveaux journaux ne peu-

A Bruxelles, l'OTAN a publié vendredi 11 décembre un communiqué demandant « instamment » à l'URSS de « s'abstenir de tout acte d'intimidation et de recours à la force » dans les pays baltes. Rappelant les engagements pris par l'URSS dans le cadre de la CSCE (conférence sur la sécurité et la coopération en Europe), les pays de l'OTAN « appellent les autorités soviétiques à continuer de rechercher, par un juste et large di avec les dirigeants démocratique-ment élus des Républiques balles, une solution négociée qui repose sur les principes de l'Acte final d'Helsinki»

### « Entamer des négociations »

La CEE a lancé un appel dans le nême esprit aux dirigeants soviétiques, leur demandant de cesser d' « intimider par la force » et d'enta-met « un dialogue avec les élus » baltes . Interrogé sur la possibilité d'une suspension de l'aide euro-péenne à l'URSS, le ministre luxembourgeois des affaires étrangères, M. Jacques Poos, président en exercice de la Communanté, a cependant repondu : « On n'en est pas encore là».

Londres, Ottawa, Tokyo ont également sévèrement critiqué l'intervention soviétique en Lituanie ou

exhorté Moscou à éviter le recours à la force. A Copenhague, la prési-dence du Conseil nordique – qui regroupe les présidents des Parlements danois, suédois, finlandais norvégien et islandais - s'est déclatée a fortement préoccupée » et a souliené « l'importance d'entamer des négociations réelles entre les Etats baltes et Moscou». Le minis-tre suédois des affaires étrangères a pour sa part envoyé à Moscou une lettre de protestation.

A Rome, le pape a adressé au cardinal Vincentas Sladkevicius, archevêque de Kaunas, un messas exprimant sa « solidarité » avec le peuple tuanien et « le fervent espoir que l'expérience du passé espoir que l'experience un passe inspire sous de rechercher avec patiente senacité, par un dialogue respectueux et compréhensif, la juste saution aux tensions

A l'Est, la réaction la plus significative est venue de Varsovie, où le Parlement polonais, dans une résolution adoptée à l'unanimité, a fermement condamné le recours à la force par l'URSS à Vilnius et s'est prononcé en faveur du « droit de la Lituanie et des autres peuples à la liberté v. La Pologue se déclare « prête à apporter une aide humanitaire à la Lituanie».

A Budapest, enfin, le porte-parole du ministère des affaires étrangères a exprimé l'inquiétude de la Hongrie devant la situation dans les trois Républiques baltes dont elle « comprend les efforts (..., sur la voie de l'autodétermina tion». «Nous espérons, a-t-i ajouté, qu<u>e la situation pourra</u> être réglès de façon démocratique par la

### M. Marchais s'oppose au recours à la force

M. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, a condamné, ven-dredi 11 janvier au terme d'une réunion du comité central, le recours à la force dans les Républi-

« Nous n'ayons pas une politique sélective. Nous sommes contre l'em-ploi de la force pour résoudre les problèmes politiques qui sont posés », a dit M. Marchais. « Nous sommes résolument contre la guerre au Proche-Orient, nous sommes aussi pour la paix dans les Républiques bailes, comme dans d'autres pays », a sjouté le dirigeant communiste, citant le Panama ou les territoires occupés

Dans les pays baltes, a il y a une discussion engagée, Il faut conduire tranquillement cette discussion et se tranquillement ceut distinsión et et montre raisonnable de part et d'autre. Il y a un débat qui prévolt la possibilité pour les Républiques baltes, dans des conditions données, d'accèder à l'indépendance, d'après ce que j'ai lu des propositions de Mikhail Gorbatches», a-t-il concin.

5 M. Megret (FN) demande la réunion du Conseil de sécurité. ~ M. Bruno Megret, délégué général du Front national, a dénoncé, vendredi II janvier, a les opérations d'intimidation déclenchées par l'armée rouge dans les Républiques baltes ». Redoutant que soit mis e un terme brutal » à ces initiatives d'indépendance, comme ce fut le cas pour la Hongrie pendant la crise de Suez en 1956, le dirigeant d'extrême droite « demande au gouvernement de provoquer la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour faire respecter les droits des Baltes à l'indépendance ».

### Les principaux événements depuis mars 1990

W. Wisme

Voici les principaux événements qui se sont déroulés en Lituanie depuis la proclamation de sa souveaineté par la République balte:

### **MARS 1990**

11 : La Lituanie proclame la res tauration de ses droits souverains et de son indépendance, (bientôt suivie

l'Estonie). 16: Ultimatum de M. Gorbatche au président lituanien Vytautas Landsbergis pour qu'il renouce aux actes proclamant l'indépendance.

### AVRIL

14: Nouvel ultimatum de M. Gorbatchev, assorti de menaces précises quant à des représailles dans le domaine économique.

17 : Réduction de 80 % des livraisons de gaz naturel soviétique et cou-pure totale des livraisons de pétrole. Le 28, arrêt des livraisons de char-

2 : Après la demande conjointe du président français François Mitter-rand et du chancelier allemand Helmut Kohl de suspendre « les effets » de la déclaration d'indépendance, le président Landsbergis annonce l'accord de la Lituanie pour suspendre temporairement des mesures votées

30 : M. Gorbatchev obtient du Parlement lituanien un moratoire de cent jours sur la déclaration d'indépendance du 11 mars. Levée de l'embargo soviétique sur l'approvisonne-ment énergétique de la Lituanie. AOUT

### cou de cesser l'enrôlement des Litusniens dans Parmée soviétique (posi-

10 : La Lituanie demande à Mos-

OCTOBRE Au cours du mois d'octobre, les Républiques baites décident que l'an-

### niversaire de la révolution de 1917

ne sera plus fêté. NOVEMBRE 19 : Veto de l'URSS à une repré-

entation balte au sommet de la CSCE (Conférence sur la sécurité et

la coopération en Europe) à Paris, 21 : Les trois Républiques baltes demandent au Soviet suprême (Parlement) soviétique de « renoncer à l'escalade de la politique de l'intimidation » et soulignent qu'elles ne sou-haisent pas signer le traité de l'Union tout en se déclarant disposées à

27: Les soldats soviétiques sont autorisés à laire usage de leurs armes pour défendre les objectifs militaires dans les républiques.

### DECEMBRE

19: M. Gorbatchev rappelle les républiques à l'ordre et me troduire « l'état d'urgence ou l'administration présidentielle» dans les régions les plus tendues.

### **JANVIER 1991**

7 : Des renforts de troupes soviétiques sont envoyés dans les pays baltes pour contraindre les jennes appelés baltes à rejoindre leurs régi-

8 : M. Gorbatchev refuse de discuter de l'opération militaire dans les Réoubliques baltes avec le oremier ministre lituanien, M= Kazimiera

A son retour de Moscou, Mª Prunskiene présente la démis-sion de son gouvernement, après avoir été désavouée par le Parlement lituanien à propos d'une hausse des

prix, qui est suspendue.

9: Les Républiques baltes ne relèveat pas de l'année soviétique, affirment les trois présidents d'Estonie, Litianie et Lettonie, dans une résolutions de l'année soule l'année et l'estonie, dans une résolution de l'année de l'année de l'estonie dans une résolution de l'année de l'estonie de lution commune.

10 : M. Gorbatchev exige la restauration de la Constitution soviétique

ea Lituanie, ce que M. Landsbergis qualific «d'ultimatum». Les douze pays de la CEE deman-dent à l'URSS d'ouvrir rapidement

des négociations avec les Républi-ques baltes, afin de satisfaire à leurs aspirations « légitimes ». Election d'un nouveau premier

ministre lituanien, M. Albertas Shi-Les Lituaniens lancent un «appel

urgent » aux gouvernements occiden-taux pour qu'ils « garantissent l'indé-pendance » de la Linsuie. 11 : Les parachutistes soviétiques s'emparent par la force des locaux du

dénartement de la défense à Vilnins et de l'imprimerie de la capitale. Les pays de l'OTAN demandent «instamment» à l'URSS de «s'abs tenir de tout acte d'intimidation et de recours à la force s dans les pays

200 19

termes de la convention qui le liait

à la ville. Il ne lui a, ainsi, reversé

que 82 530 F sur les recettes

réelles au lieu d'un montant de

8 144 545 F effectivement dus en

se basant sur les seules recettes de

billetterie pour les années 1983

La ville s'est livrée, par ailleurs,

à des interventions « complexes et

coliteuses » en faveur d'organismes

privés auxquels elle a notamment

consenti des garanties d'emprunt

aventureuses. L'affaire la plus

spectaculaire est celle de l'hôtel

Beach Regency, sur la Promenade

des Anglais, qui s'est soldée par

une perte « probable de plus de

50 millions de francs ». La chambre

a relevé, dans cette opération, de

« multiples anomalies » dont la

principale « est sans doute l'inter-

vention même de la commune dans

une activité relevant de l'initiative

privée». En fait, la ville a assumé

« presque entièrement » les risques

de l'opération en garantissant 75 %

du montant total de l'investisse-

ment (y compris, ce qui est un

comble, les sommes empruntées

par les promoteurs pour lui payer

ses propres créances) sans prendre,

de surcroît, la moindre sûreté sur

les biens des emprunteurs et sans

exercer, comme elle en avait le

droit, le moindre contrôle sur les

activités de ces derniers. Après la

défaillance de l'exploitant, elle a

été contrainte d'honorer ses enga-

La renégociation

de la dette

Même déboire en ce qui

concerne la privatisation de la res-

tauration scolaire. A l'encontre de

l'objectif recherché, l'opération

s'est traduite par une augmenta-

tion sensible du coût de ce service

pour la ville qui est passé de 53,7 millions de francs en 1985 à

La chambre revient, enfin, sur

l'affaire de la renégociation de la

dette de la ville, intervenue

en 1986, au sujet de laquelle elle a

rendu, le 17 septembre 1990, un

jugement provisoire déclarant

« comptable de fait » M. Jacques

Médecin et quatre autres élus dont

M. Honoré Bailet, l'actuel maire

(app. RPR) de Nice. En dépit des

explications qui lui ont été four-

nies depuis, elle maintient intégra-

lement ses critiques et affirme que

cette opération a été « mai menée

et a été l'occasion d'importantes

libéralités » en accroissant l'endet-

tement de la ville de 43,8 millions

de francs et l'annuité de 2,2 mil-

lions de francs. Cette appréciation

laisse mal augurer, en l'occurrence,

pour les élus concernés, du juge-

ment définitif que l'institution doit

GUY PORTE

rendre dans quelques mois...

79,9 millions de francs en 1989.

à 1987...

# Libéralités, laxisme et imprudences à Nice

La lettre d'observations définitives de la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la gestion de la ville de Nice, entre 1983 et 1987, doit être lue en séance publique du conseil municipal le 25 janvier (le Monde du 6 janvier). Ce volumineux rapport de plus de 150 pages reflète, à travers l'analyse d'une série d'opérations ou de pratiques caratérisees par de nombreuses irrégularités, une politique laxiste, imprudente et dispendieuse.

NICE

de notre correspondant régional

Si beaucoup de critiques émises par la chambre sont déjà connues et si l'examen des comptes de la ville « ne prétend pas à l'exhausti-vité », la lettre n'en est pas moins édifiante sur la façon dont les fonds publics ont été gérés par la municipalité de l'époque dirigée par M. Jacques Médecin. Au sujet des associations paramunicipales, la chambre souligne notamment que le montant des subventions qui leur ont été attribué par la ville a augmenté de plus de 70 % entre 1983 et 1987 pour dépasser 350 millions de francs en 1987, soit 15 % des dépenses réelles de fonctionnement. «Le maire de Nice, souligne le rapport, est le véritable maître de ces organismes » et « la gestion de ces fonds communaux destinés à des actions relevant de la comptabilité aublique échappe, de ce fait, au contrôle du comptable et pour l'essentiel à celui du conseil municipal». La chambre dénonce également « la confusion des moyens et des hommes » qui,

dit-elle, « empêche la commune de bien connaître les coûts des services rendus par ces associations ».

Les irrégularités constatées dans le fonctionnement de celles-ci devraient donner lieu, ultérieurement, à des décisions de la chambre ayant un caractère juridictionnel. Tout aussi critiquable est la politique « munificente » de frais de déplacement et de réception de la ville. Laquelle, observe la chambre, « prend directement en charge, dans des conditions irrégulières, des dépenses de voyage et de séjour d'agents et d'étus de la commune, ainsi que celles de nombreuses personnes (...) étrangères à la collectivité ». Ont ainsi bénéficié de ses largesses, pour leurs frais de transport et de séjour, payés sur un simple certificat administratif du maire, des « députés, élus locaux, personnálités politiques, artistes, sportifs...». L'épouse de M. Médecin, qualifiée de « femme du député » n'a pas été la dernière à voyager sans bourse délier, même à l'occasion d'un séjour « qu'elle a effectué, seule, à l'hôtel George V à Paris ».

Du jazz à l'hôtellerie

Intraitable, la chambre a donc décidé « d'enjoindre au comptable d'apporter la preuve du reversement de certaines des sommes en cause ». Elle dénonce, également, le financement, par la ville, de la « Grande Parade du jazz » organisée, jusqu'à une date récente, par M. Lucien Salles, directeur général de l'Opéra, inculpé et écroué, le 10 janvier, pour abus de biens sociaux (le Monde du 12 janvier). « Le bilan financier [de cette manifestation] reste, dit-elle, inconnu. » Elle met, toutefois, en évidence le fait que M. Salles n'a pas respecté les

# D'autres élus « comptables de fait » ?

NIC

. . . . .

" " 資訊

...

. . .

. . .

.: 4.

1..."

de notre correspondant régional

En plus de la lettre d'observations définitives sur la gestion de la ville de Nice, les magistrats de la chambre régionale des comptes ont adopté, le 21 décembre dernier, un jugement provisoire concernant l'association Nice-Communication. Aux termes de ce jugement, de caractère confidentiel, plusieurs dirigeants de cette association, aujourd'hui dissoute, seralent declares « comptables de fait ». Parmi eux figureraient deux élus de l'actuelle municipalité. M. Michel Falicon, deuxième adjoint (ex-RPR), trésorler général, et M. Christiane Selvi (ss étiq.). également adjoint au maire, trésorière générale-adjointe, qui seraient susceptibles de tomber sous le coup de l'article L. 236 du code électoral permettant au préfet de prononcer leur démission d'office.

G. F

La mort de Rémy Montagne

### De la Résistance au gouvernement Barre

Rémy Montagne, qui est décédé le 10 janvier (le Monde du 12 janvier), fut avant tout un catholique convaincu, aux convictions sans concessions, et un Européen militant. Ce qui explique, à la fois, son attitude pendant la guerre et dans l'immédiat après-guerre, et les positions politiques et d'ordre moral qu'il prit depuis lors.

Né à Mirabeau, dans le Vauciuse, le 9 janvier 1917, il se bat comme aspirant dans les chars et perd un œil à Abbeville le 4 juin 1940; il est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. A la fin de 1940, en Provence, il devient l'un des dirigeants de l'Association catholique de la jeunesse française, qui coiffe les mouvements spécialisés (IEC, JOC, etc.). Il s'engage dans la Résistance, diffuse le journal clandestin Témoignage chrétien. Avec, notamment, Maurice Remé Simonner, futur secrétaire d'Etat, MRP lui aussi, il anime le mouvement des Jeunes chrétiens résistans (JCR), échappe à deux arrestations et gagne le maquis de l'armée secréte (AS) en

Son prestige de resistant, son role à la tête de l'ACJF, dont il devient président, amènent en 1945 le jeune avocat au secrétariat général de l'éphémère Union patriotique des organisations de jeunesse (UPOJ), où siègent aussi les jeunes communistes. Il est, en 1947, un des fondateurs du Conseil français des mouvements de jeunesse. Ses rapports avec la hiérarchie religieuse en font un négociateur permanent entre la Rome de Pie XII et Paris, les jeunes catholiques et leurs évêques.

jeunes catholiques et leurs évêques.

Champion de l'Europe démocrate-chrétienne, il organise les
premières grandes rencontres entre
les jeunesses française et allemande, des 1949 pais, en 1951, à
Strasbourg et à la Lorelei. Père de
sept enfants, il est le beau-frère de
M. François Michelin, ce qui le

tains comme un agent du grand patronat

Rémy Montagne est de ceux qui, au MRP, ne pardonneront jamais à Pierre Mendès France de n'avoir pas fait approuver par le Parlement le projet de Communauté européenne de défense en 1954. Il se présente contre lui dans sa circonscription de Louviers-Beaumont-le-Roger (Eure) et l'emporte le 25 novembre 1955. Il est aussi, de 1969 à 1971, maire de Louviers. A part une interruption de 1968 à 1973, il reste député, sous le sigle de l'UDF-CDS, jusqu'en 1980, année où il devient secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale dans le gouvernement de M. Raymond Barre.

Ne s'étant pas présenté aux élections législatives de juin 1981, son attachement à l'Eglise telle que la conçoit Jean-Paul II l'avait conduit, ensuite, à entreprendre une « moralisation des médias ». JEAN PLANCHAIS

D L'UDF du Rhoue soutient M. Noir. - Les parlementaires et les responsables des formations UDF du Rhône, réunis autour de leur président, M. Michel Mercier (CDS), pour préparer les élections législatives partielles du 27 janvier, ont apporte, vendredi 11 janvier. leur soutien « unanime » aux candidatures des deux députés démissionnaires, MM. Michel Noir et lean-Michel Dubernard. Les réalités de la politique lyonnaise l'ont donc emporté sur les réserves de certains responsables UDF et les positions parisiennes de cette formation (le Monde du 12 janvier). Dans un communiqué publié à l'issue de leur réunion, les responsables du Rhône rappellent que ces députés ont été élus en 1988 avec leur soutien et qu'ils appartiennent

### LIVRES POLITIQUES

A fin du communisme : sur

ce thème d'actualité - une actualité réelle et non inventée, - de bons esprits se penchent. Encore convient-il de savoir de quoi il est guestion et de quel communisme? En conclusion d'un essai sur cette interrogation, Denis Berger écrit : «La fin du communisme historique – qui fut pour l'essentiel bureaucratique, en dépit des intentions de ses promoteurs – met un terme à une gigantesque mystification : désormais personne ne croire plus aux mots de liberté s'ils ne s'accompagnent pas d'une liberté concrète. Demain, peut-être, de nouveaux fantômes viendront troubler l'or-dre établi. Ils n'auront plus rien à

voir avec les ombres viriles et

bardées d'armes du commu-

nisme d'avant-garde militaire. Ce seront des spectres libertaires. Un communisme libertaire i On v reviendra. En attendant, il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu, dans la lignée du communisme historique, d'abord des prédécesseurs, ensuite des schismes, des déchirements, sans compter les autres branches de la famille originelle. Le Parti communiste, qui vient de tenir son vingt-septième congrès, est né, rappe-lons-le, d'une acission en 1920 at, depuis, il a connu bien des crises et dissidences. Michel Dreyfus a recensé ces phénomènes et tenté « d'en cerner la réalité et d'en mesurer la signification dans l'histoire générale

A travers cette vision en négatif, c'est d'abord, dans les premières années, un processus de formation par épurations successives qui se dessine. Ensuite, la subordination à l'Internationale détermine plus régulièrement, mais de manière plus ou moins ouverte, les crises internes du parti. Il y a les grands chocs du pacte germano-soviétique et de l'intervention en Hongrie, qui provoquent de véritables hémotragies, et les revirements stratégiques qui jettent le trouble dans les rangs.

Les crises les plus récentes procèdent de l'Incapacité des dirigeants de juguler un effondrement continu du parti. Dès lors, les contestataires, jusque-là discrets, osent se manifester mais encore ne le font-ils que par paliers, à des moments différents de maturité critique. Leurs manifestations s'échelonnent dans le temps mais ne s'additionnent

Issu lui-même d'une crise du socialisme, le Parti communiste français aurait pu ne pas naftre, en 1920, au congrès de Tours. Patrick Besson imagine, à la faveur d'un malicieux retour sur les soixante-dix dernières années, le vie politique nationale sans le PCF l Le bilan de cette fausse absence montre avec une

# De quel

communisme blessé...

égale impertinence en quoi ca perti aurait manqué - on a tendance à l'oublier - et en quoi il aurait évité de décevoir, comme on sait... Patrick Besson imagine aussi le programme d'un parti communiste naissant seulement aujourd'hui : il serait, selon lui, aux couleurs d'un marxisme tendre, drôle et pas mal liberteire. La boucle serait bouclée avec ce retour aux sentiments premiers et aux révoltes des origines.

Même contenu dahs son moule, jusqu'à l'explosion récente, le communisme historique n'était pas unique : il y en avait d'autres parmi lesquels le communisme libertaire, «se situant dans la filiation du courant anti-autoritaire révolutionnaire de la Première Internationale, du courant socialiste révolutionnaire des bakouniniens, du courant communiste-anarchiste et plate-formiste des années 20 s. Georges Fontenis, qui en fut l'un des principaux animateurs, sort de la pénombre, où certains de ses amis lui ont autrefois reproché d'agir, pour livrer son témoignage sur l'histoire de ce courant dans la

France de l'après-guerre. La qualité du témoin, compte tenu des responsabilités qu'il a exercées, donnerait déjà tout son prix à un ouvrage qui a d'autres atouts: outre les nombreux documents qui lui sont annexés, il livre aux historiens quantité de précisions et de mises au point dont ils devront tenir compte et il reconstitue, pour les lecteurs néraires de ces militants, tou jours marginaux, souvent clandestins, luttant pour une révolution à venir contre une réalité sociale bien établie.

Les anarchistes, s'ils se retrouvent spontanément dans la contestation de l'ardre existant. se sont toujours divisés sur les moyens d'instaurer leur utopie. Entre l'affirmation des droits de l'individu contre toutes les formes d'autorité qui tendent à restreindre sa liberté et son autonomie, et la nécessité de réagir et d'agir en commun contre l'oppression d'où qu'elle vienne, il y a cette difficulté, sinon cette contradiction, qui impose (1) de s'entendre sur un degré d'organisation et sur une stratégie. Georges Fontenis était de ceux qui militaient pour une organisation forte, structurée, fondée sur des principes révolutionnaires, ANDRÉ LAURENS
retenant les apports essentiels
de l'analyse marxiste de la lutte
des classes sans sa dérive

de l'analyse marxiste de la lutte des classes sans sa dérive « mécaniste » à l'encontre des « puristes » qui privilégialent l'autonomie à la bese pour contrecarrer toute propension autoritariste ou bureaucratique.

On se gardera bien, faute de

connaissances suffisantes, d'ailer plus avant dans les débats internes du milieu anarchiste, qui sont aussi complexes que fournis. L'ouvrage de Georges Fontenis donne une idée de ces polémiques et de ces déchirements. L'auteur entend proclamer sa vérité, ce qu'il fait moins pour se justifier que pour établir la réalité de faits et de choix dont il n'est pas toujours fier : s'il ne renle pas cette période des atmées 50, pendant la guerre d'Algérie notamment, où il lui paraît que le courant anarchiste révolutionriaire a été cen prise directe avec le cours des événements constituant l'histoire de l'époque », il reconnaît les erreurs commises dans la forme et sur le fond, en particulier la participation aux élections de 1956.

L'auteur regrette que l'esprit de secte, l'ouvriérisme, la manie de la clandestinité, la violence verbale aient entaché des élans qui auraient mérité d'être mieux présentés et mieux compris. De son expérience, il tire des enseignements précieux : « Plus une organisation est réduite, plus elle est coupée des réalités, plus elle tend à se diviser, à se complaire dans les discussions byzantines », note-t-il. Ou encore : « C'est sans doute une loi des sociétés que plus un groupe s'engage dans la voie de l'intervention et de l'action à tout prix, evec surenchère (surtout verbale) à la mesure de son impuissance et des frustrations qui en résultent, plus il refuse de voir la réslité et plus il se lance dans une

Qu'on ne voie aucune amertume, aucun découragement dans ces réflexions d'un vieux militant qui sort de sa « paresseuse sagesse » après trente ans de réserve : recru de combats incertains, il tient à rappeler qu'il y a toujours un autre socialisme, ce qu'il appelle un vrai communisme.

► Le Spectre défait. Le fin du communisme ?, de Denis Berger. Editions Bernard Coutaz, collection « Kaīros », 156 pages, 85 F. ► PCF, crises et dissidences,

 PĈF, crises et dissidences, de Michel Dreyfus. Editions Complexe, 286 pages.
 Le congrès de Tours n'aura pas lieu, de Patrick Besson.

pas lieu, de Patrick Besson.
Messidor, «Libres propos»,
62 pages, 65 F.

L'Autre Communisme, de
Georges Fontenis. Acratie
BP 23, 64130 Mauiéon,

397 pages, 130 F.

# COMMUNICATION

Pour satisfaire le CSA et le gouvernement

# La Cinq et M 6 amorcent une collaboration

C'est par un discret communiqué commun que la Cinq et M 6 ont annoncé, vendredi 11 janvier, un programme d'a actions coordonnéer » destiné à satisfaire le Conseil supérieur de l'audi visuel. Ce dernier avait souhaié, lors de la reprise de la Cinq par Hachette, que les deux chaines s'associent pour constituer un deuxième pôle privé face à la paissance de TF 1. Un vœu fermement soutenu par le gouvernement.

Après deux mois de négociations, la Cinq et M 6 sont encore loin de l'objectif mais donnent quelques gages de leur bonne volonté. Les deux chaînes décident d'abord de ne pas trop se marcher sur les pieds en e harmonisant les lignes édito-riales p. Ainsi M 6 aura l'exclusivité des décrochages locaux d'information, confirme sa thématique musicale et s'intéressera aux programmes destinés aux adolescents. La Cinq, de son côté, se réserve les programmes pour enfants et insistera sur l'information nationale et internationale ainsi que sur le sport. Un partage de terrain qui svite soigneusement les secteursclés de la programmation d'une télévision commerciale : variétés, Les deux chaînes s'engagent aussi à coordonner la programmation de leur soirée pour éviter la concurrence frontale sur les mêmes types de programmes. Là encore, l'approche est prudente et les engagements limités. On ne s'interdira pas de programmer deux films le même soir; on s'abstiendra seulement de diffuser deux policiers français, précisent, à titre d'exemple, les responsables des deux chaînes. De plus, elles affirment travailler ensemble sur les achats et les coproductions « sans qu'il s'agisse d'exclusivité».

Scule action immédiatement tangible: la Cinq et M 6 veulent mener, dès le 16 janvier, des actions de promotion commune dans la presse sur les nouveaux téléspectateurs touchés par le développement de leurs réseaux. Au sein de chaque chaîne, on insiste sur « le pragnatisme d'une coordination qui se fera graduellement » et on indique que de nombreuses réunions seront nécessaires pour mettre en place ce programme commun. Un programme minimum qui pourrait se développer « si cet accord s'avérait concluant ». « L'engagement peut sembler modeste mais le principe de la collaboration n'est pas anodin », note l'un des responsa-

bles, qui compare l'accord à des e fiançailles au cours desquelles l'un et l'autre doivent apprendre à se connaître et à se plaire pour savoir s'ils continueront ensemble ».

s'ils continueront ensemble ». En échange de ce geste de bonne volonté, les deux chaines souhaitent que les pouvoirs publics offrent « une dot aux deux siancés», en assouplissant la réglementation ou hypothèque aujourd'hui leur santé économique. Le communiqué rappelle les principales revendica-tions : possibilité de multiplier les coupures publicitaires dans les programmes de fiction, assouplisse ment des quotes horaires de spots publicitaires, aménagement du régime de diffusion des films. La Cinq et M6 demandent que le déblocage intervienne « impérative-ment au cours de l'année 1991 ». Un marchandage que le gouverne-ment refuse officiellement mais qu'il pourrait entamer s'il juge suffisant le timide rapprochement des deux chaînes. Au CSA, on se félicite « que les deux chaînes aient compris la nécessité d'unir leurs efforts pour parvenir le plus vite possible à l'équilibre financier et à la

diffusion de programmes conformes à leurs engagements ». débloquer une vingtaine de fréquences nouvelles pour améliorer la diffusion des deux chaînes d'un million et demi de téléspectateurs. Des fréquences qui restaient en souffrance depuis quelques mois malgré les demandes réltérées de la Cinq et de M 6.

JEAN-FRANÇOIS LACAN

D M. Jérôme Seydoux devient PDG de Pathé Cinéma. — M. Pierre Vercel, président-directeur général de Pathé Cinéma depuis 1981 cède son fauteuil à M. Jérôme Seydoux, président-directeur général du groupe Chargeurs. M. Seydoux a racheté en août 1990 le troisième circuit cinématographique français à l'homme d'affaires italien Gian-Carlo Parretti. Pathé Cinéma, qui tire 80 % de son chiffre d'affaires de l'exploitation de plus de trois cents salles de cinéma, prépare l'ouverture d'une vingtaine de salles ultra-modernes et la relance de ses activités de production.

DEMAIN HOTRE SUPPLEMENT

Se Monds Champs économidues

M. François Michelin, ce qui le leur southen et qu'ils appartiennent leur southe et qu'ils appartiennent leur southen et qu'ils appartiennent leur southe et qu'ils appartiennent leur southe et qu'ils appartiennent leur southen et qu'



8 Le Monde • Dimanche 13 - Lundi 14 janvier 1991 •••

# SOCIÉTÉ

### Dans un village du Mali

# Un pilote tué par balle lors du Rallye Paris-Dakar

Le treizième railye Paris-Dakar a été endeuillé, vendredi 11 janvier, par la mort d'un pilote d'un camion d'assistance des Citroën, tué par baile dans la traversée d'in-Kadaouane, un village touareg du Mali. M. Jacques Calvet, PDG du groupe PSA, devait annoncer samedi 12 janvier à Tombouctou (Mali), terme de l'étape de liaison partie le matin de Gao (Mali), si l'écurie Citroen continue le raid Paris-Dakar, « Nous verrons ce soir à Tombouctou, compte tenu des heures dramatiques que vit le monde, ce qu'il convient de faire », a déclaré M. Calvet. Nous pensons que l'organisation pourra nous donner ce soir de nouvelles précisions. » Le rallye devait, en effet, arriver en Mauritanie dimanche, un pays dont le gouvernement a pris position en faveur de l'irak dans la crise du Golfe. « Nous avons insisté auprès de Gilbert Sabine pour que la vie des concurrents ne soit pas mise en péril », a ajouté M. Calvet. a La Paris-Dakar est une magnifique épreuve, mais elle ne peut pas valoir qu'on mette en danger la vie des pilotes, des mécaniciens qui accompagnent le rallye. »

de notre envoyé spécial

Depuis la disparition de la compa-gnie Air Mali, il y a quelques années, les pistes de l'aéroport de Gao s'ensablaient. A l'image des bâtisses de l'ancienne capitale de l'empire songhal, les hangars menaçaient de s'effondrer. Le temps et le vent poursuivaient leur œuvre destructrice, menaçant les installations, condamnant à terme les habitants de la ville du nord du Mali à l'isolement. Soudain, au mois de mai dernier, la situation s'est modifiée. «Il y a eu beaucoup de tra-

fic militaire à partir de cette date et,

un pompier de l'aéroport. Gao s'est installée dans la guerre. Le gouverne-ment de Bamako a dépêché des renforts dans une province où la révolte des Touategs menaçait l'équilibre du pays. Les combats, souvent violents, entre les «hommes bleus» et les militaires venus du sud ont fait un millier de victimes civiles et militaires au cours de ces mois d'affrontements.

Les nomades en quête de reconnaissance, à la recherche d'une identité trop longtemps bafouée, ont har-celé les colonnes blindées. Les soldats ont répondu à cette guérilla naissante

nage de la violence s'installait dans un pays déjà marqué par la parvreté. Il a place. Murée dans ses peurs, la ville fallu attendre la récente signature d'un «accord de paix», le 6 janvier à Tamagrasset (le Monde du 8 janvier) entre les rebelles touaress et le gouvemement malien pour que le conflit

Mais l'ambiance de guerre, qui s'était imposée dans Gao, n'a pas pour autant disparu. Militaires et policiers quadrillent une ville qui paraît encore plus endormie qu'à l'habitude. L'envie de flâner sur les terrasses de feu l'hôtel de l'Atlantide n'est plus de mise. Face à une population qui esquive les questions, qui

donne l'impression de s'atténuer.

L'arrivée du rallye, vendredi il janvier, ne pouvait pas modifier cette situation. La course n'a pas vocation à apporter la paix. Menacé, selon certaines rumeurs, par une manifestation de Touaregs à Ménata, le rallye avait pu cependant atteindre la frontière du Mali sans que la numeur se confirme.

Mais cette guerre entre parenthèse Mais cette guerre entre parenthèse a rattrapé la course. Vers 18 h 15, vendredi, alors qu'il traversait în Kadaouane, un village touareg abendonné par ses habitants et occupé par l'armée malienne, un camion de l'assistance Citroën essuyait plusieura coups de feu. Charles Cabane, un Sétois de trente-cinq ans habitué des rallyes africains, devenait la victime d'un combat auquel il était étranger.

« Un événement irès grave s'est pro-duit, a déclaré Gilbert Sabine aux concurrents groupes, dans la nuit, près de la «roulante» d'Africatours. Un ami parmi les plus chers a été tué par balle, mais la course continue et nous repartirons samedi matin.» Face à des pilotes inquiets il a explique qu'il ne craignait pas d'autres inci-dents au Mali, où il était «en contact permanent avec les autorités».

Une cinquantaine de camions et d'autos devaient regagner en convoi le bivouac de Gao, «sous la protection de l'armée malienne». Confiants dans les organisateurs de l'épreuve, la plu-part des concurrents ne savaient pas qu'ils risquaient de traverser un pays en guerre. Mais la caravane était pressée de partir de Gao pour rejoindre Tombouctou, toujours en convoi, après que les organisateurs eurent décidé, samedi matin, de neutraliser

SERGE BOLLOCH

# Des Touaregs en mal d'identité

La signature d'un accord de paix, dimanche 6 janvier, à Tamanrasset, entre les autorités de Barnako (Mali) et les dissidents touaregs, leisseit espérer que les bolides du Paris-Dekar pourraient traverser, sans craindre de meuvais coups, le désert malien où, depuis six mois, les affrontements entre troupes gouvernementales et «hommes bleus» auraient fait, selon de bonnes sources, environ un milier de morts de part et d'autre. Pour le moment, personne ne connaît l'identité des auteurs de cette meutrière agression qui n'a pas été revendiquée.

Ironie du sort : au moment où était commis cet attentat, le président Moussa Traoré recevait, à Bamako, une délégation des

l'accord de paix conclu sous l'égide de l'Algérie. D'après la radio nationale, le président Tracré a salué l'accord «en faveur du développement de la nation malienne dans la paix, la concorde et la solidarité» et souligné que ces « retrouvailles », sont cune victoire de toute la nation». De son côté, lyad Ag Ghali, chef des insurgés du Front de libération de l'Azawad (nord-est malien), a crendu hommage au peuple mailen pour ses vertus de tolérance et de dialogue ». Le chef rebelle a ajouté que cia paix, la tranquillité et la confiance » étaient désormais les aspirations de ses compagnons, qui constituent «une jeunesse qui a grandi dans l'exode

tive plutôt qu'égarée». L'attentat commis contre un des perticipants du Paris-Dakar serait-il l'œuvre d'un groupe d'« égarés », mécontent de cet accord de paix qui exclut toute perspective d'indépendance de la nation touarègue, voire d'autonomie interne? Les autorités de Barnako ont simplement accepté de démilitariser les territoires nomades, de décentraliser leur gestion et de consentir, pour leur développement, un effort financier particulier. Peutêtre, certains chommes bleus», en mal d'identité et de publicité, en ont-is conclu que l'accord de paix de Tamenrasset était un mauvais accord et qu'il fallait le faire savoir.

### l'immigration clandestine Chasse aux « mariages arrangés »

à Saint Etienne LYON

La lutte contre

de notre bureau régional

Lui, Abdenour Benabdallah vingt-quatre ans, est contrôleur technique en bâtiment à Timezrit (Algérie) Elle, Raurah Chaouche, vingttrois ans, de nationalité fran-çaise, est façonnière à Saint-Etienne (Loire), ils devaient se marier samedi 12 janvier, mais, depuis février 1990, leur projet se heurtait à la décision de la mairie de bloquer la pro cédure, en refusant de publier les bans. Dossiers jugés incomplets, puis retardés de mois en mois, entretiens prés lables : les obstacles n'ont Des entamé la volonté obstinée des deux futurs époux.

En décembre dernier, après plusieurs voyages en Algérie pour renouveler son visa de tourisme, M. Benabdallah a décidé de saisir le procureur de la République. Lequel lui a conseillé de faire constater, par huissier, l'opposition du 8 janvier, la ville était assignée en référé devant le tribunal de grande instance, pour motif

« Cette jeune fille m'a déciaée qu'elle n'avait pas trouvé de mari sur place et qu'alle avait l'intention d'aller en chercher un dans son bled » : décidée à lutter contre l'immigretion clandestine, M= Micheline Arnould, élue (div. dr.), délé guée à l'immigration dans la municipalité de M. François Dubanchet (CDS), fait la chasse aux « mariages biencs ou arrangés pour de l'argent», qui, sitôt conclus, donnent droit à la carte de séjour.

Selon elle, ils ont connu une forte recrudescence, notamment depuis les événements qui ont seconé l'Algèrie. Elle se défend toutefois d'exercer des pressions sur telle ou te communauté. « Cette position vaut pour tous, quelle que soit l'origine, maghrébine, turque ou africaine...» Récemment, alle a refusé un certificat d'hébergement pour un jeune Russe qui souhaitait se rendre chez une amie française.

Consciente d'être à la limite de la légalité, bien qu'elle sit averti de son geste le préfet, le premier ministre et le ministre de l'intérieur - « ils n'ont rien fait », précise-t-elle, Mr Amould s'interroge

. . . .

÷.,

و دوښو

is. ....

....

€ pourquoi ces personnes quittent-elles leur pays pour venir en France ou on les retrouve au chômage, à l'ANPE, au bureau d'aide sociale, sans logement?» Pans cette ville d'environ deu , cent mille habitents, dont trents-deux mills étrangers, elle estime nécessaire de s'occuper d'abord de

 ceux aui sont sur pisce ». Azzai e-t-elle décidé de faire subir une série d'entretiens aux « candidats » afin de vérifier leurs motivations. « Un certain nombre de mariages ont ains moins les divorces un an après », dit-elle. Cette attitude a soulevé l'indignation de la CFDT et du collectif immigration de la ville, qui ont soutenu M. Benabdallah dans ses démarches. Avec succès, puisque le mariage a finalement pu avoir lieu le 12 janvier, quelques jours avant le jugement du tribunal, mis en délibéré, dont l'intérêt sera sans doute de faire jurispru-dence quant à l'appréciation du

MICHEL DELBERGHE

# HABSBURG

de Ben Johnson, le repenti Vingt-huit mois après sa discuali fication pour dopage après la finale du 100 mètres des Jeux olympiques de Séoul, où il venait de battre son record du monde en 9 sec 79, le

ATHLÉTISME :

vingt-huit mois

après les Jenx de Séoul

Le retour

Canadien Ben Johnson a effectué son retour à la compétition, vendredi 11 janvier à Hamilton, près de Toronto, la ville où il réside. Ce retour annoncé en fanfare par les médias, qui avaient délégué trois cent cinquante journalistes pour l'événement, n'aura pas été triomphal sur le plan sportif : le Cana-dien, qui n'avait plus été battu sur 50 mètres depuis 1987, a été devancé par l'Américain Daron Council avec un temps de 5 sec 77, très inférieur à son record personn de 5 sec 55.

Bonc émissaire exemplaire d'un fléau qui rongeait alors le sport et avait jeté la suspicion sur plusieurs champions olympiques, Ben John-son affirme désormais son désir de (re)devenir un exemple pour les sportifs. Suspendu pour deux ans par la Fédération internationale d'athlétisme, mais radié à vie par son gouvernement, le sprinter cana-dien a vu cette dernière sanction levée le 9 août 1990. Ses aveux et son repentir devant la commission d'enquête gouvernementale puis sa croisade auprès des écoliers pour dénoncer les méfaits du don de la drogue lui ont vaiu cette

Ben Johnson, qui a rompu avec Charlie Francis, son entraineur, et Jamie Astaphan, son médecin-gourou, est, désormais, entraîné par l'Américain Loren Seagrave et confie sa musculature au Roumain Mihail Dimon, ancien masseur des footballeurs du Steaua Bucarest et du FC Barcelone. Tous deux se sont juré de lui refaçonner un corps d'athlète capable de courir à nou-veau le 100 mètres en moins de 10 secondes. A vingt-neuf ans, soit onze mois de moins que son grand rival Carl Lewis, Ben Johnson sait que le temps lui est désormais compté pour réussir son retour. Age tension ou manque de compétition? A Hamilton, le Canadien n'a pas jailli comme autrefois des starting-blocks pour s'assurer, des le départ, un demi-mètre d'avance sur ses adversaires. Ses deux objectifs res-tent les finales du 100 mètres des championnats du monde à Tokyo, en août 1991, puis des Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Mais, même s'ii ne les atteint pas, Ben Johnson n'aura pas tout perdu. Pour 1991, il aurait signé pour plus de 1 million de dollars de contrats et on annonce déjà, des « revanches » au prix fort avec Carl Lewis, dont la première dès le mois de mai à

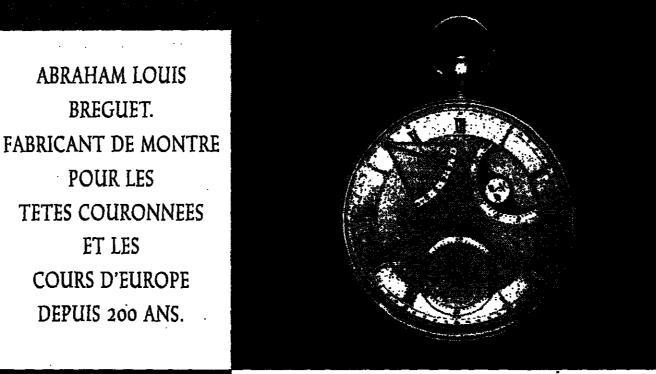



CHAUMET Exposition: 17-19 Janvier 1991, 10h00 - 18h00 12 Place Vendóme, 75001 Paris. Vente aux encheres: 14 avril 1991. Hôtel des Bergues,

33 Quai des Bergues, Genève.

### L'ART DE BREGUET: EXPOSITION ET VENTE AUX ENCHÈRES.

Habsburg, la plus importante vente aux enchères d'horlogerie au monde, est fière de présenter, en collaboration avec Breguet, une importante exposition célébrant le genie d'Abraham Louis Breguet. Nombre de collectionneurs considérent M. Breguet. comme le plus grand fabricant de montre de tous les temps et le père de la montre moderne. L'exposition comprend une collection remarquable de plus de 200 montres, pendules, horloges et chronomètres, illustrant plus de 200 ans de

Breguet, un artiste et un artisan, dont l'approche visionnaire a complètement révolutionné le monde de l'horlogerie, comptait parmi ses clients les plus fameuses personnalités de son époque : la famille Bonaparte, le Roi d'Angleterre, les souverains d'Espagne, de Russie, d'Allemagne et d'Italie, des philosophes éminents, des artistes et des musiciens

Les chefs-d'oeuvre qu'ils ont possédés seront exposés lors de l'exposition. mondiale de cette collection de valeur.

ABRAHAM LOUIS BREGUET (1747-1823).

Inventeur et fabricant de montres. Ses inventions comprennent: le tourbillon. la spirale Breguer. la protection autichoc pour montre, la montre i



sonscription et le pendule sympathique. Il a aussi amélioré et développé les

requel Depuis 1775

### MÉDECINE

Cancer : le ministère des affaires sociales souhaite inspecter les comptes de l'ARC. - Le ministère des affaires sociales vient de déposer une requête devant le Conseil d'Etat pour obtenir l'autorisation d'inspecter les comptes de l'Association pour la recherche sur le cancer (ARC). Cette association privée, qui gère annuellement un budget d'environ 430 millions de francs, avait contesté l'an dernier le droit à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) d'examiner ses comptes. En novembre dernier, le tribunal administratif avait débouté l'IGAS, mais le ministère des affaires sociales n'entend pas

# La géographie de la drogue

Continent par continent, pays par pays, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), qui dépend des Nations unies et dont le siège est à Vienne (Autriche), dresse un état de la production et de la consommation de drogues, dans son rapport pour 1990 rendu public le 9 janvier.

L'économie mondiale des stupéfiants ne cesse d'évoluer sous la pression conjuguée du marché et de la lutte antidrogue. Pour répondre aux lois de l'offre et de la demande, de nouveaux produits ont fait leur apparition. Pour mieux brouiller les pistes, les flux du trafic se sont diversifiés. D'une année à l'autre, la planisphère des-sinée par l'ONU s'en trouve fortement modifiée.

9-19-149-65

. जि.स. १८ (२००८) -

or an an

Section 1985

11.5 Opt.

3 1 2 3 1 mg/g

400 人名英格兰克斯 经

e mit in dan e

고 (<del>24</del> 아르<sup>98</sup>)

. . en e

e i character

 $(r_{ij})^{\mathrm{opt}} = \delta x_{ij} e^{\frac{2\pi i \sigma}{3} \sigma_{ij}}$ 

 $((s_{i})_{i})^{q_{i}(s_{i},s_{i})} = (s_{i})^{q_{i}}$ 

24.

The Control of the State of the

 $_{\alpha,\alpha}\in u(r)^{-1}\mathbb{A}^{N}$ 

 $r = 2^{\log k}$ 

. .. ý · Y

and the second

est i

....

100

. . · : ₽

المتعارض والمراجع والماري

3.3

715, E. J.

Les opérations de répression menées en 1990 dans certaines régions productrices de cocaine en Amérique latine n'en ont pas moins porté leurs fruits. Du coup, le prix de la feuille de coca a baissé dans les pays andins. Une baisse qui s'est à son tour traduite, dans plusieurs grands pays consommateurs, par une diminution, au moins momentanée, des quantités de cocaine disponibles, et donc par une hausse des prix de détail.

En ce qui concerne l'héroine, les bonnes récoltes enregistrées dans le Triangle d'or de l'Asie du Sud-Est, au cours de la saison 1989-1990, ont favorisé les opérations commerciales. Face à la mobilisation antidrogue, les trafiquants ne sont pas restés inactifs : les « gros bounets » d'Amérique du Sud et leurs homologues européens ont ainsi mis en commun certains de leurs circuits de distribution, désormais utilisés aussi bien pour importer de la cocaine en Europe que pour acheminer de l'héroïne en Améri-

### Le Maroc et le cannabis

Enfin, par une sorte d'inversion des termes de l'échange, plusieurs tonnes de substances psychotropes produites par les industries pharmaceutiques des pays développés sont frauduleusement détournées vers l'Afrique. La « géographie de la culpabilité», qui fait traditionnellement peser sur les pays du Sud la responsabilité de l'offre des stupéliants, s'en trouve renversée.

• Afrique: Tous les pays du continent sont désormais confrontés, à des degrés divers, au trafic de drogue. Le Maroc reste la principale 20ne de culture du cannabis qui est expédié vers plusieurs pays européens. Cultivé dans d'autres pays africains, le cannabis est disponible sur tout le continent. L'importation illicite de psychotropes s'est nettement accentuée. Cinq cents millions de comprimés de pémoline, une substance fabriquée ca Europe, auraient ainsi été détournés vers l'Afrique par des trafiquants depuis 1988. Ce qui n'exclut pas une production locale : quatre laboratoires clandestins fabriquant de la méthaquaione ont été démantelés en Afrique

La récente mise en place de liaisons aériennes avec l'Amérique du Sud a favorisé une importation de cocaine en Angola, en Côte d'Ivoire, au Mozambique et au Nigéria. De sorte qu'un trafic de cocaine s'est développé dans la plupart des pays africains. Quant à l'héroine en provenance d'Asie du Sud-Ouest, destinée à l'Europe ou à l'Amérique du Nord, elle continue de transiter par le continent

· Asie : L'an passé, les récoltes d'opium ent été très abondantes (2 000 tonnes) en Asie du Sud-Est. Profitant de l'essor commercial de la région, les trafiquants ont sensiblement augmenté les quantités d'héroine franchissant la frontière sud de la Chine en direction de Macao et de Hongkong. Le trafic porte sur d'énormes quantités qui transitent par la Thailande et gagnent l'Amérique du Nord et l'Australie. Mais les pays asiatiques sont aussi touchés (100 000

héroïnomanes en Malaisie). • Proche et Moyen-Orient : En République islamique d'Iran, l'interdiction de cultiver le pavot est sévèrement appliquée; les trafiquants d'héroine ou d'opium risquent la peine de mort. Cette politique a multiplié par cinq le prix de l'héroine. Il y aurait toutefois 600 000 toxicomanes en Iran. Au Liban, pavot à opium et cannabis continuent d'être cultivés (sur une

surperficie estimée à 16 000 hec tares pour le seul cannabis). Au Pakistan, les laboratoires d'héroine sont surtout implantés le ione de la frontière afghane; le pays compterait plus d'un million d'héroinomanes. Si la Turquie ne produit plus d'opium, depuis le contrôle institué au milieu des années 70, le pays se trouve sur la « route des Balkans », voie terrestre d'acheminement de l'héroïne en provenance du Proche et du Moyen-Orient, à destination de l'Europe.

• Europe : Selon des statistiques de saisie, la cocaine entre en Europe en quantité sans cesse croissante. En 1990, une seule saisie aux Pays-Bas a représenté près de la moitié des prises (6 tonnes) opérées en Europe pendant toute l'année précédente. La cocaîne provient principalement de laboratoires clandestins d'Amérique latine. Contrairement à ce qui s'est passé aux Etats-Unis, les prix sont restés stables. Les saisies de petites quantités de « crack » sont restées négligeables, sauf au Royaume-Uni. Mais la progression de l'héroine s'est poursuivie.

### Toxicomanes soviétiques

Les bouleversements en Europe centrale et en Europe de l'Est ont eu pour effet d'intensifier les mouvements de populations, de biens et de capitaux. Des Etats qui ne connaissaient pas, jusqu'aiors, de problèmes de drogue se trouvent à présent menacés. En URSS, le nombre de toxicomanes (140 000) a presque doublé en cinq ans. Mais la non-convertibilité du rouble semble ralentir les ardeurs des trafiguants internationaux.

• Amérique du Nord : Le coût socio-économique de l'abus de drogues aux Etats-Unis est évalué à plus de 60 milliards de dollars par an (six fois plus qu'en 1984). semble toutefois en voie de diminution; les prix ont grimpé et la pureté a baissé. La consommation de l' «ice», ou méthamphétamine ne cesse en revanche de s'accroître

· Amérique du Sud : La production de cocaine n'a fait qu'augmenter. En Bolivie, une loi de juillet 1988 a interdit toute production de coca supérieure aux quantités nécessaires pour les usages médi-caux et rituels. Pour échapper à la lutte antidrogue en Colombie, des laboratoires de transformation de la coca ont été déplacés de ce dernier pays vers l'Equateur, où la culture du coca a été développée. La production de coca a aussi été étendue à des zones reculées du bassin amazonieu où les trafiquants colombiens ont déplacé leurs quartiers généraux. D'où une consommation accrus de cocaïne et de « crack » dans les grandes métropoles et les régions d'exploitation aurisere du Brésil.

Au Mexique, ce sont des petits agriculteurs qui cultivent le pavot à opium et le cannabis. Pour contrer les efforts d'éradication, les trafiquants leur ont appris à camonfler leurs champs et à laver les plantes sur lesquelles de l'herbicide a été pulvérisé. En outre, la culture du pavot à opium a gagné le Guatemala, où elle a commence de remplacer des cultures licites.

An terme de ce rapport, les experts de l'ONU ne sont guère optimistes. Tant que la demande de stupéfiants continuera de progresser dans la population à l'OICS, « tout succès remporté (...) dans la lutte contre le trafic ne [pourra] être que provisoire, telle ou telle source d'approvisionnement et tel ou tel type de drogue étant inéviment remplace par d'autres ». **ERICH INCIYAN** 

### ENVIRONNEMENT

D L'ean à nouveau contommable en le Maine et-Loire. - Le taux de nitrates qui empêchait la consommation de l'eau dans le départe-ment de Maine-et-Loire (le Monde du 12 janvier) est retombé à des valeurs acceptables par la plus grande partie de la population (moins de 100 mg/l). Des précautions doivent cependant être encore prises pour les nourrissons et les femmes enceintes. Huit autres départements de la Bretagne et des Pays de la Loire sont touiours en état d'alerte. Il faudra attendre quelques jours pour que la situation redevienne normale et que le taux de pollution repasse sous la barre des 50 mg/L

déposer son rapport, qui justifie ment ne peut que relancer la polémique sur un projet combattu par une vingtaine d'associations, ainsi que par la plupart des élus concernés.

Baptisée « autoroute Verte », la iouvelle voie, inscrite au schéma directeur routier national depuis mars 1988, avait été présentée par l'administration comme d'une « absolue nècessité à court terme ». La raison invoguée était la saturation de l'actuelle autoroute A 8 à l'est du départe-ment du Var et de la traversée des Alpes-Maritimes entre Mandelien et le nord de Nice. La mission Bourges la juge également « indispensable » dans les Alpes-Maritimes, mais moins urgente dans le Var. Elle considère, de même, qu'il est a urgent » d'en décider le tracé et le principe de réalisation.

assignée par le ministre de l'équi-pement – à l'époque, M. Michel Delebarre – était d'évaluer les intérêts respectifs de deux projets de tracés : l'un soumis par l'admi-nistration, passant au sud de Grasse (variante Sud) ; l'autre, pro-

En avril 1989, le préfet des Alpes-Maritimes, M. Yvon Olli-vier, avait mis son veto à ce der-

La mission Bourges a tranché en

« Autoroute Verte » contre « route Bleue » sur la Côte d'Azur

# Le rapport Bourges confirme le projet de doublement de l'A 8 au sud de Grasse

Nommée, en juillet dernier, par le ministre de l'équipement et présidée par M. Maurice Bourges, ingénieur général des Ponts-et-Chaussées. la mission d'étude sur le projet d'autoroute A8 bis - doublant l'actuelle A8 sur la Côte d'Azur ~ vient de la nouvelle voie et entérine le tracé au sud de Grasse soumis par l'administration. Ce docu-

de notre correspondant régional

La principale tâche qui lui était

posé par les élus de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes, passant dans l'arrière-pays, au nord de cette ville (variante Nord).

nier tracé en le jugeant incompati-ble avec les objectifs du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de l'agglomération, lequel prévoit un accroissement de la population de 85 000 habitants, la construction de 100 000 logements et la création de 40 000 emplois en vingt ans (le Monde daté 9-10 décembre 1990).

faveur de l'administration. Pour elle, la variante Nord « ne présente aucun avantage determinant par rapport à la variante Sud ». d'un point de vue technique tant qu'écologique et financier : « Elle dessert mal les zones de développement actuelles ou projetées, et les tests montrent qu'elle décharge beaucoup moins l'autoroute actuelle A 8. » Elle souligne, toutefois, que, «compte tenu de la qualité du site et de l'habitat existant, toutes les dispositions doivent être mises en œuvre pour résoudre, de façon exemplaire, les problèmes d'inser-tion de cette voie ».

#### Une « monstrueuse erreur »

A ce sujet, la mission « regrette l'absence d'une véritable politique du paysage dans ce secteur très sensible de la Côte d'Azur ». Elle recommande « la réalisation concomitante, et même en avance, des aménagements ou créations de roues départementales (...), l'adoption d'une politique foncière énergi-que (...), le développement des transports en commun (...) et la poursuite de la protection des

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL : 15, RUE FALGUIÈRE

Télécopieur : (1) 40-65-25-99 Télex : 206.806 F Edité par la SARL le Monde

### Entre Angers et Tours

# L'A 85 traversera Langeais

M. Michel Rocard a signé, lundi janvier, le décret déclarant « d'utilité publique et urgents » les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours. Les quatre mille habitants de Lan-geais (Indre-et-Loire) et les cent cinquante mille visiteurs annuels du célèbre château féodal auront ainsi le loisir de contempler une autoroute tranchant les bas-quartiers de la ville, la coupant des bords de Loire et détraisant quelques-unes de ses maisons.

La décision du premier ministre est d'autant plus surprenante que des voix nombreuses, et peu suspectes « d'écologisme échevelé », avaient désapprouvé cette traver-sée et proposé un tracé d'évitement passant au nord de la ville à tra-vers landes, taillis et forêts. Parmi elles, les associations locales, le maire de Langeais, les services de l'environnement, les commissaires enquêteurs, l'institut de France, propriétaire du château. Le conseil d'Etat avait estimé que l'utilité publique ne pouvait être accordée qu'à une autoroute évitant Langeais et non au tracé proposé par l'Equipement, appuyé par le conseil général d'Indre-et-Loire et son président, M. André-Georges Voisin (RPR) (le Monde du 19 décembre 1990).

Depuis 1936 exactement, les Langeaisiens demandent que l'on détourne cette mandite nationale 152 qui zigzague au milieu de leurs vieilles maisons. A l'époque, on évoquait déjà la création d'une «autostrade» qui aurait relié Tours à Angers. Quarante ans olus tard, en 1975, on en reparlait à nouveau mais, cette fois, sous la forme d'une voie express qui, refasée par le nord du département, vint échouer finalement en 1987 dans le Val de Loire.

Langeais aliait - elle cufin avoir sa dérivation? Hélas, le conseil d'Etat refusa, à cette date déjà, la

déclaration d'utilité publique. Les élus départementaux ont alors décidé de construire et financer eux-mêmes un pont sur la Loire qui, avec ses deux voies et ses six cents mètres de long, était censé préparer le passage de l'autoroute espérée. Cette fois, c'est le tribunal administratif d'Orléans qui, en avril 1990, rejeta son caractère d'utilité publique.

Pour sortir de l'impasse - le pont est achevé pour l'essentiel, mais inutilisable et Langeais attend toujours sa dérivation - il fallait n que la A 85 soit enfin lancée, coûte que coûte. Des associations locales ont estimé que l'on pouvait à la fois doter Langeais d'une déri-vation locale, de dimension modeste, et lui éviter les inconvénients d'une autoroute - certes indispensable - en faisant passer celle-ci sur le plateau, au nord de

C'est à cette solution de compre mis et de bon sens que se rallièrent successivement l'Institut, les commissaires rapportant les conclu-sions de l'enquête publique et le conseil d'Etat. Mais M. Rocard s'en est tenn à son idée initiale. La A 85, déclarée in extremis d'utilité publique, servira de dérivation à Langeais et passera donc en ville sur le bord de Loire. Cette grande transversale est-ouest reliant Vierzon à Nantes ne pourra jamais être élargie à deux fois trois voies en raison du goulet d'étranglement dans laquelle on l'enferme.

Maire en tête, les habitants de Langeais espèrent qu'au moins on leur épargnera les pollutions et le vacarme de la circulation à grande vitesse en couvrant l'ouvrage sur quelques centaines de mètres. Les amoureux du Val de Loire souhaitent, de leur côté, qu'on en profite pour aménager enfin de manière décente la façade de la ville sur le

MARC AMBROISE-RENDU

Cependani, le rapport n'évoque, nulle part, la desserte des Alpes-Maritimes par le TGV Sud-Est. De même, il élude la question de l'axe autoroutier entre l'Espagne et l'Italie et ne propose aucune alternative dans certains secteurs sensibles, comme celui de Vence et Saint-Paul-de-Vence, où la suture voie est en grande partie souter-

Le rapport Bourges va être porté à la connaissance des élus et des associations dont on peut, d'ores et déjà, préjuger les réactions négatives. Les uns et les autres ont mul-tiplié, depuis près de deux ans, les réunions de protestation contre le projet. Dans un « exposé » commun, les associations ont estimé qu'il était « inutile » et constituait du bâtiment et des travaux publics v. Elles ont proposé, en contrepartie, diverses solutions palliatives, « efficaces et moins coûteuses », dont la création d'une « route Bleue » empruntant, en partie, le réseau des voies existant le long du littoral.

**GUY PORTE** 

(1) Dans les Alpes-maritimes, entre Mandelicu, à l'ouest, et le fleuve Var, à l'est, sur 37.5 km, ont été prévus 21 tunneis de 15,7 km de longueur aumulée, soit 42 % de tracé en souterraia. D'autre part, sur 21,8 km à ciel ouvert. 18,3 km traversent des zones inconstructibles (naturelles ou agricoles) et, seulement, 3,5 km de zones urbanisées. Selon les pré-visions de l'administration les premiers une monstrueuse erreur sur tous tronçons de l'A 8 bis devreient être mis les plans », en dénonçant a le lobby en service ca 1998.

# Le Monde

75501 PARIS CEDEX 15 Tél. : (1) 40-65-25-25

ADMINISTRATION: PLACE HUBERT-BEUVE-MERY 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX Tél. : (1) 40-65-25-25 Télex : 261,311 F

Le Monde

Amiré Foataine, president

Françoise Higuet, directeur général Philippe Dupuis, directeur commercial Micheline Oerlemans,

5, rue de Monttessuy, 75067 P.A.R.S. Tel.: (1)45-55-91-82 ou 45-55-91-71 Télex MONDPUB 200 136 F

Telefax 45-55-04-70 - Societe filiale du ingenal le Moede et Regie Piesse SA

Darée de la société :

Principany associés de la société :

Société civile « Les rédacteurs du *Monde* », « Association Hubert-Beuve-Méty » Société anonyme des lecteurs du Monde Le Monde-Entreprises. M. André Fontsine, gérant.

insprimene du = Mande -12.7 M - Gensbourg 94852 [VRY Codex nmission paritaire des jour et publication, nº 57 347 ISSN :0395-2037

Le Monde

TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

 Renseignementa sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33 Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration

**ABONNEMENTS** , place Hubert-Benne-Méry, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90 SUISSE-BELGIOUE **AUTRES PAYS** FRANCE 788 F 1 123 F 1.560 F 2 960 F i 20 ...

ÉTRANGER: par voie aérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

nts d'adresse définitifs on provisoires : nos abonnes sont invités à r leur demande deux semaines avant leur départ, en indiquant leur

### **BULLETIN D'ABONNEMENT**

Durée choisie: 3 mois 🛘 6 mois 🛛 lan 🖺 Prénom: Code postal : \_\_ Veuillez avoir l'obligeance d'éctive tous les noms proptes en capitales à imprimerie

CINÉMA

# Avoriaz, ou les délices de la peur

Presque aussi célèbre que celui de Cannes, le Festival fantastique présente, du 12 au 20 janvier, 41 films d'horreur ou de l'étrange

Il est toujours délicieux de remonter à la préhistoire du Festival du film fantastique d'Avoriaz, inventé il y a près de vingt ans pour lancer une nouvelle station de sports d'hiver à l'architecture funriste: on y trouve l'étincelle fondatrice, la légitimité initiale. Le premier grand prix en 1973, est en effet attribué au moyen métrage (réalisé pour la télé) d'un jeune Américain inconnu de vingt-sept ans . Il s'agissait de Duel de Steven

Depuis a été couronnée une irréfutable brochette de dispensateurs de frissons à intensité variable. De Brian de Palma (Phantom of the paradise, Carrie) à Luc Besson (pour son premier et meilleur film le Dernier Combat) en passant par David Lynch (Eraserhead et Elephant man), David Cronenberg (Dead Zone et la Mouche) ou, dans un genre plus «hard», Tobe Hooper (Massacre à la tronconneuse). Sans oublier George Miller et ses Mad Max. Conforté par une récente étude de notoriété de la SOFRES (et désormais presque aussi connu que le Festival de Cannes), Avoriaz propose une 19º édition vigonrense, éclectique, alliant les variations sur des thèmes éternels (science-fiction, diableries, réincarnation en tout genre) et l'exploration de voies

Parmi les treize films en compétition, un des plus passionnants est sûrement l'Échelle de Jacob d'Adrian Lyne, qui sont le 16 janvier dans les salles, (lire l'article de Henri Béhar). Mais on remarque aussi Wing of fame, séduisante croisière dans l'au-delà avec Peter O'Toole et Marie Trintignant conduite par un Tchèque vivant au Pays-Bas, Otakar Votocek; White room, très esthétique et troublant exercice de voyeurisme exécuté par la jeune Canadienne Patricia Rozema; A terra cotta warrior, un saut dans le temps de trois mille

ans en compagnie d'un des fameux soldats de terre cuite de l'antique armée chinoise, qui se retrouve parmi nous grâce à une potion magique et au cinéaste de Hong-Kong Ching Siu-tung, l'auteur de Achinese ghost story. Ou encore le réjonissant Tales from the dark side où un dangereux cordon bleu s'obstine à mettre un petit garçon au four, mitonné par John Harrison, une découverte de George A. Romero.

### Morbide dégoulinant et pustule féroce

Moins convaincantes, deux tentatives de fantastique européen, le Secret de Sarah Tombelaine, premier long métrage de Daniel Lacambe, du breton pur granit, (mais il fallait bien un film français), et le Temps des miracles de Goran Paskaljevic, du yougoslave pur mystique.

Hors compétition, on trouve un vrai «bizarre» sous bannière française, Farendi, réalisé par Sabine Prenczina, une jeune femme née à Berlin-Est, qui a longtemps vécu en Ethiopie. Raison nécessaire et suffisante pour qu'elle choisisse de traiter dans son premier film la

quête suicidaire d'un écrivain qui, visitant à Harar la maison on vécut Rimbaud, se laisse alier aux sortilèges d'une poésie inatteignable. Ou, plus classique, mais très sympa dans le répugnant, Arachnophobia, premiers pas dans la mise en soène de Frank Marshall, (heureux) producteur de Spielberg

A noter, prudemment cantonné aux « Minuits d'Avoriaz », un remake de l'immortel (c'est le cas de le dire) Nuit des morts-vivants de George A. Romero (1968), recousu par le maquilleur Tom Savini, prince du morbide dégoulinant et de la pustule féroce (Creepshow, Vendredi 13, etc.)

Et, en apothèose, pour la clôture, une grande bouffée de noir et blanc et de respect au genre, la réédition du Dr Jekyll and Mr Hyde de Victor Fleming (1941), avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman, et l'irremplaçable brume de la nostalgie.

DANIÈLE HEYMANN

u Michael Cimino, président du jury. – C'est le cinéaste américain Michael Cimino qui préside le jury du Festival d'Avoriaz, en remplacement de Brian de Paima, qui s'est cassé la jambe.

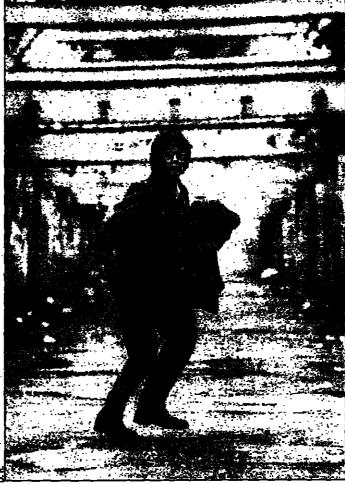

Tim Robbins dans « l'Echelle de Jacob » Un film d'Adrian Lyne présenté en compétition à Avoriaz

g 128 100

#1 EP

# Aujourd'hui les démons

Un ancien combattant en proie à des hallucinations : « l'Echelle de Jacob », d'Adrian Lyne

NEW-YORK

correspondence

Vietnam, l'année du cochon. Ayant fumé un joint, les compagnons d'arme de Jacob Singer sont saisis de convulsions et s'entreéventrent. Jacob Singer (Tim Robbins) se réveille en sueur : il est dans le métro de New-York, il a fait un cauchemar. Atteignant sa station, il trouve toutes portes closes et doit s'enfuir par le tunnel partage avec Jezzie (Elizabeth Pena). Bientôt, ponctuées par les explosions du Vietnam, ses hallucinations s'accélèrent. Il se réveille aux côtés de sa femme Sarah et de son fils Gabriel qu'il croyait mort. Sa vie avec Jezzie n'est-elle qu'une illusion? Est-ce sa vie avec Sarah qu'il est en train de rêver? Au fait, est-il vivant?

Lorsqu'un ancien de son peloton lui dit souffrir des mêmes symptômes, Jacob découvre la conspiration du silence qui, comme pour les kamikazes de la deuxième guerre mondiale et les grenades au LSD des Vietcongs, entoure les expériences chimiques secrètement conduites par l'armée américaine sur ses propres soldats...

A la fois «fantasmagorie et thriller psychologique», selon Adrian Lyne – efficace réalisateur de Flashdance, Neuf semaines et demie, Liaison fatale – et cousin en cela de l'Angel Heart d'Alan Parker (même producteur: Alan Marshail), l'Échelle de Jacob est un échevan complexe de retous en arrière, de fuites en avant, de réel, d'irréel, de surréel, traité dans un atyle visuel assez époustoufiant.

Adrian Lyne, qui puise, dit-il, son inspiration dans les tableaux de Francis Bacon, considère qu'ici « le défi résidait dans la transposition de la démonologie traditionnelle – des humains avec des ailes de chauve-souris, des cornes, des sabots, des queues... Un enfer dansant à la William Blake. Les démons de Jacob sont nés de la guerre, ils se nourrissent de sang

frais, de corps déchiquetés, ils sont plus proches d'une aberration humaine du type Thalidomide que d'un retour à l'animal.»

Elu il y a plus de cinq ans «l'un des dix meilleurs scénarios non produits par Hollywood », l'Echelle de Jacob est ne d'un cauchemar du scénariste Bruce Joel Rubin, également auteur de Ghost. « Des années plus tard, j'ai commencé par raconter ce rêve, sans savoir où il allait me mener. J'étais dans le tro désert, toutes issues cadenassėes. J'imaginais alors qu'un homme dans cette situation remontait soudain le cours de son existence, rejoignant en cela certaines recherches tibétaines sur le sens de la vie, des vies, la vie entre la mort et la re-naissance, l'instant crucial où l'âme largue ses amarres. Mais ce devait être qussi concret et visceral ane possible.

### Un grand nounours de 2 mètres

Adrian Lyne a eu l'excellente idée de confier le rôle de Jacob à l'acteur Tim Robbins (Erik le Viking, le dadais de Bull Durham), grand nounours de 2 mètres qui apporte au personnage son effervescence juvénile, son tempérament comique, évitant au film de sombrer dans le cauchemar absolu : a Il ne fonctionnerait pas si Jacob ne témoignail d'un grand appétit de la vien, dit l'acteur, porté, lui, sur les superstitions tribales amérindiennes.

« Ceux qui ont peur de la mort, dit Rubin, voient les forces de transition comme des démons qui les arrachent de leur chair; ceux qui s'y ont préparés y voient des anges qui les en libèrent. C'est, pour moi, l'idée centrale du film. »

Pour Adrian Lyne, la clé du thriller se trouve dans la Rivière du hibou de Robert Enrico, qu'il a vu plus de trente fois. Il souhaite que, comme son modèle, l'Echelle de Jacob soit « une vraie plongée dans la terreur mais aussi un voyage que les gens auront envie d'entreprendre ».

HENR! BÉHAR

### EN BREF

□ Vente aux enchères de la collection Marcos. - Une collection d'argenterie et de tableaux ayant appartenu à l'ancieu dictateur philippin Ferdinand Marcos, vendue aux enchères chez Christie à New-York les 10 et 11 janvier, a totalisé 20,28 millions de dollars (frais compris), soit le double des estimations. Pour 1.6 million de dollars qui iront au gouvernement philippin, - l'Italie a acheté une toile de Raphaël représentant Sainte-Catherine d'Alexandrie destinée à la Galerie des Offices à Florence Stanley Moss, marchand d'art à New York, a payé 2,31 millions de dollars - qui iront au gouvernement américain - pour le Couronnement de la Vierge, du Greco.

 Cinquième édition du festival « Danse-Émoi » à Limoges. – Pour sa cinquième édition, le festival de danse contemporaine « Danse-Emoi» présente, du 12 an 31 janvier, une donzaine de compagnies chorégraphiques. Parmi lesquelles celles de Cré-Ange, Preljocaj, Dominique Bagonet, Jacqueline Galotta, Dominique Petit, Maria Walsons, etc. Douze spectacles, « éclatés » dans divers lieux, complétés par des expositions et par un colloque (les 26 et 27 janvier) sur le thème : « La perception, le langage et la mise en scène des corps ». Le festival « Danse-Emoi» est coproduit par le centre culturel de Limoges, plusieurs instances artistiques régionales, le ministère de la culture et l'Office national de diffusion artistique.

Renseignements et contacts : centre culturel, 7, avenue Jean-Gagnant, 87000 Limoges, tél. : 55-34-45-49.





# **CULTURE**



# L'été 61

En 1979, Jacques Davila tournait « Certaines nouvelles ». A rapprocher d'« Outremer », le beau film de Brigitte Rollan

Paris, est veau passer les vacances avec sa mère, Hélène, et son beaupère, Jean, tous deux enseignants et Français d'Algèrie, dans une maison m'hord de la mer du côté d'Oran A au bord de la mer, du côté d'Oran. A côté, vit une jeune femme très fantaque, Mayotte – Bernadette Lafont – dont l'ami, Georges – Roger Hanin – s'absente souvent pour des raisons sans doute politiques. Car, en été 1961, la guerre civile de l'OAS, après l'échec du putsch militaire d'avril, s'ajoute à la guerre menée par le FLN pour l'indépendance. Hélène, qui écoute à la radio « certaines nouvelles a carint aver les appears nouvelles a carint aver les appears nouvelles activités de la radio » certaines nouvelles de la radio » certaines de la radio » certaine de la radio » certaine de la radio » certaines de la radio » ce velles » craint pour Jean, ancien des Brigades internationales, qui ne cache pas ses opinions libérales. Pierre retrouve sa camarade d'enfance, Françoise, fille d'une riche famille dont il est amoureux, mais avec laquelle il ne peut plus s'accorder.

A quelques détails près, cette Fran-çoise, interprétée par Caroline Ceiller, pourrait appartenir au monde colo-nial décrit par Brigitte Roüan dans Outremer. Ou retrouve une même époque, la fin de quelque chose, et des milieux entrecroisés. Jacques Davila a reçu le prix Jean-Vigo 1979 pour ce premier long métrage et ce n'était pas courant dans le cinéma français d'évoquer, avec cette hicidité, les souvenirs de l'Aigérie française.

Jacques Davila est né le 25 décembre 1941 à Oran. Il a donc trente-sept ans quand il réalise Certaines nou-

ai nous regard

de Pasquale est Jean, intellectuel de gauche, plus conscient que les autres des réalités de l'heure.

La \* modernité » cinématographi-

que passait encore par une écriture prenant la fluidité de la durée roma-

prenant la fluidité de la durée roma-nesque. On voit bien que Davila est, alors, un héritier de Renoir et de Roger Leenhardt, principalement pour la direction d'acteurs. Dix ans plus tard, le style de Davila anna évo-iné avec la Campagne de Cicéron, et Brigitte Rollan inventera une non-relle facon de filmer le ressé les ran-

velle façon de filmer le passé, les rap-ports de couples, les sentiments, les lecons de l'histoire.

DESIGN

# Le meuble dans son Salon

Plus de mille exposants, fabricants et créateurs présentent leurs nouveautés

Annoncé comme le « plus grand appartement du monde », le trente-deuxième Salon professionnel du meuble réunit, jusqu'au 15 janvier, à la Porte de Versailles, 1 048 expodes réalités de l'heure.

Outremer, de Brigitte Rollan, nous parle autant du cinéma français d'aujourd'hui que des souvenirs de l'auteur. De même, Certaines nouvelles s'inscrit parfaitement dans la fin des années 70, dans le bouillonnement d'un cinéma d'auteur qui n'a pas encore sombré dans la confusion. On se raccroche à un présent encore supportable en disant que l'été ne finira jamais... Et les Françaises, stupéfaites, regardent un Arabe traverser « leur » plage, la mer rejette le cadavre d'une femme, les masques tombent, un peu comme dans la Règle du jeu de Jean Renoir. a la Porte de Versanies, I vas expo-sants. Avant les deux autres grandes foires, Cologne et Milan, ce mara-thon en intérieur (17 kilomètres d'allées) permet de découvrir les nouveautés, toutes proportions gar-dées. Il faut en franchir des murs-bars, de vilains fauteuis crapauds pour arriver an but : 1991! Six ans après l'arrivée des « créateurs », le meuble dit d'avant-garde ne représente que 2 % du marché des styles moderne et contemporain, comme le révèle l'enquête réalisée pour l'IPEA (Institut de promotion et d'étude sur l'ameublement) par Jean-Luc Excousseau.

Leurs circuits de distribution se limitent en gros aux galeries spécia-lisées. En 1990, le dernier Salon clôturait la décennie dans un dialogue de sourds. D'un côté, les artistes forgerons arc-boutés sur leurs meubles sculptures néo-baroques, de l'autre, les conservateurs encore-tranmatisés par la vague high-tech se barricadant derrière leurs com-modes grand-mère, leurs consoles rustiques. Le Nombre d'or du mobilier contemporain, récompense décernée cette année à la petite société toulousaine Carsalade, est

peut-être un symbole d'onverture. Ces étagères, ces semainiers aux façades galbées, ces meubles Minitel, vendus à des prix accessibles, semblent admettre leur époque. Ils témoignent d'une tentative de cortémoignent d'une tentative de cor-respondance entre le savoir-faire tra-ditionnel et l'air du temps. Parallèle-ment, le genre « prototype » ne semble plus faire l'unanimité des jeunes signatures. Comme si la lutte pour l'existence avait changé de registre : moins d'exhibitionnisme, plus de générosité.

### Les nouveaux charmes bourgeois

Aprèa les échecs successifs du minimalisme chromé, de l'arabesque dorée, on marque une pause. Dans l'espace du VIA (Valorisation de l'innovation dans l'armeublement) considéré comme la vitrine du labo-ratoire, les membles de fakirs, les caricatures se raréfient, le pastiche s'allège en clin d'œil (secrétaire viperella de Sylvia Corette, tables de chevet éclairées d'Eric Gisard), les piètements s'affinent en jambes de gazelle, le bois se mêle harmonieuse-ment au verre (table perle de Nicole

Créateurs et éditeurs s'intéressent aux rangements les plus quotidiens (MF de Saint-Félix, Hitachi Design,

Le Geff-Guillou, Siae) et, grâce à l'usage de bois clairs, des tiroirs, des portes secrètes, l'idée du bureau en chambre se profile dans une synthèse réussie travail-plaisir. Les nou-veanx charmes bourgeois dont parle Jean-Luc Excousseau, la fascination pour les meubles aux noms d'autre-fois (chiffonnier, bonheur-du-jour, confident) la vague authentique, le retour aux valeurs du sweet home et la redécouverte de la France de Pagnol, on de Trenet, imprègnent équitablement ce Salon très douce France. Un mélange de simplicité, de fraîcheur qu'on retrouve, à des niveaux bien sûr différents, dans une grande ode au naturel.

L'adjectif « moderne » s'applique sans retenue à la méridienne de Puppa-Raggi (Roset), aux canapés-housses, volumes nets dont les conssins sont souples comme des taies d'oreiller (Coulin, Didier Gomez pour First Time), avec roulettes et discrètes poignées en laiton cachées derrière le dossier (André Putman pour CMB Création), en lin naturel brodé (Garouste et Bonetti).

Les Italiens, largement représentés ici à travers le stand de leur Institut du commerce extérieur, ont encore des leçons à donner aux Français : en témoignent ces formes libres, sensuellement futuristes - en particulier l'extraordinaire canapé rouge vif du Japonais Kita pour Moroso qui redonnent au design toute sa définition : le projet.

LAURENCE BENAÎM

➤ Parc des expositions de la porte de Versailles ouvert au public ce 12 janvier de 12 heures à 19 heures. Aux professionnels jusqu'au 15 janvier de 9 h 30 à 19 heures. Tél :. 40-76-45-00.

## **JACQUES SICLIER** velles pour se souvenir du dernier été

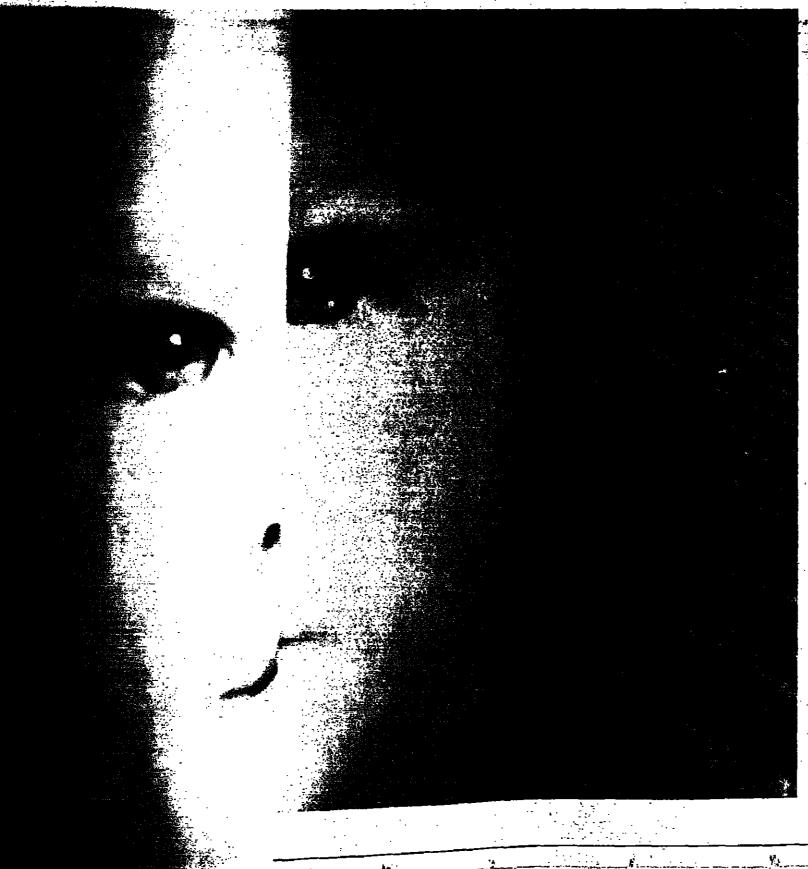

La chimie fait évoluer la condition des hommes. Partout. Dans tout.

Tirant ses ressources de

l'air, de l'eau et de la terre, elle-doit utiliser ces éléments sans en perturber l'équilibre. Pour une chimie constamment novatrice, c'est un défi permanent. Et l'un des grands défis du monde. Pour Atochem c'est un engagement.

*LA CHIMIE DES GRANDS DÉFIS* 

elf aquitaine

### La Biennale des tissus

en famille, voilà, semble-t-il, les Ouverte au public pendant cinq grandes idées des décorateurs. jours (36 000 visiteurs en 1989), la Biennale des éditeurs de la décoration rassemble, sous la coupole du Grand Palais, cent un professionnels dans une extraordinaire débauche de tentures, de interies, de voilages.

Plus cossue que jamais, cette cinquième Biennale met à l'honneur la maison-refuge, habiliée, drapée, houssée : 7 500 mètres carrés de cloisons tendues de tissu, 6 000 mètres carrés de velum, une profusion de plantes tropicales pour ce qui emballe tous les cultes du moment : le voyage, L'opulence joue cette année les aventurières. L'heure est aux « curiosités » plus cosmopolites, aux souvenirs de vacances par procuration : Lubéron, Europe Turquie, Triangle d'or...

Commerce oblige (Pierre Frey vient de signer un contret de distribution exclusive avec la That Silk Company, une firme aux sept cents références), les palettes gagnent en intensité, les objets, bougeoirs et poteries ethniques sortent des malles : ce sont des orange profond, des bleu indigo, des vert lagon, des brun chocolai qui colorent ces stands à l'aliure séculaire. Là une maison de plan teur (Rubelli), un cabinet d'odalis que (Houlès), ici une tente néoberbère, un patio aux murs terracota et banquette en fer forgé (Nobilis).

récentes expositions telles que « Matisse au Marce » (MOMA), « Mexico, Spiendors of Thirty can-turies » (MET) à New-York, « Les papiers peints panoramiques » (Musée des arts décoratifs, Paris). Les caravanes passent : jacquards « point de fez », broderies d'étoiles, cotons aux pigments neturels, ocre, sable (Etamine), embrase «Sultane» chez Houlès, gamme « Khôl », « Kasmir », « Samarkand » (Fardis). Les soies, les moires, les ikats, les cashmeres, les indiennes s'affichent à prix couture : 1 200 F le mètre de jacquard « Pamir » à motif kilim chez Nobilis, tissu d'ailleurs adaptable en tapis. Autre grande source d'inspira-

qui proposent des voyages immo-

biles et sereins en se référant aux

tion, le dix-huitième siècle, titillé per une écologie bon chic, bon teint - Pierre Frey, Manuel Canovas. Restent les invitations moins nostalgiques à la paresse : lins au pochoir de Robert Le Héros (Nobilis), bourrettes imprimées de motifs au fusain (Etamine). Au royaume de l'abondance et des souvenirs qui rassurent, même la création se donne des airs pati-

➤ Biennale des éditeurs de la décoration. Grand Palais. Jus-qu'au 16 janvier, de 10 heures à 19 heures. Entrée : 65 F. ou 135 F avec une carte perma-

**ARTS** 

### Les travaux et les prix

Que fait-on dans les ateliers de l'Ecole nationale des beaux-arts? Réponse en quarante-deux noms inconnus

L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts expose les travaux des élèves diplômés avec félicitations au terme de la dernière année scolaire. Rien de bien surprenant, rien de bien intéressant là-dedans? Erreur. Depuis des années, nuile exposition publique ne permettait plus de savoir ce qui s'apprend et se confectionne dans les ateliers du quai Malaquais. Cette discrétion passait pour l'aveu d'une crainte, celle de révéler des œuvres qui ne méritaient pas de l'être. Désormais, la politique inverse triomphe : il suffit d'entrer pour voir. Aux professeurs et aux élèves de se montrer à la hauteur des circonstances.

Ont-ils réussi? Inégalement, mais suffisamment pour que l'ensemble - quarante-deux artistes diplômés, une centaine d'œuvres en tout - se voie avec curiosité et, de temps en temps, avec plaisir. Avec curiosité parce qu'il instruit Avec currosite parce qu'il instruit autant sur les professeurs que sur leurs disciples. Il est des chefs d'atclier dont l'enseignement se recommande par son libéralisme, tels, semble-t-il, Buraglio, Cueco ou Segni, et d'autres qui admettent, à moins qu'ils ne le souhai-tent, être plagiés. Chez Christian Boltanski, on fait du Boltanski-bis, natureliement moins bon que le Boltanski authentique. Chez Gafgen, la notion d'autorité n'a rien perdu de sa vigueur.

Le plaisir est celui de la décou-

verte. Lesquels de ces lauréats de vingt-cinq ans accompliront une œuvre consistante? A cet exercice de prophétie aléatoire, le critique court le risque de se tromper à tout coup. Il s'aventurera néanmoins jusqu'à suggérer que les toiles de Françoise Rolland, les installa-tions-sculptures de Fabien Lerat et, peut-être, les gouaches d'Alexandre Vorobieff, tous vus ici pour la pre-mière fois, annoncent du savoirfaire et de la force.

Aux élèves de l'Ecole ont été Aux eleves de l'Ecole ont ete joints les douze artistes sélection-nés pour un prix attribué par un mécène, l'assureur Gras Savoye. Parmi eux des noms déjà parvenus à la notoriété, Vincent Corpet et Bernard Pifaretti, et deux nou-velles venues de qualité, Carole Benzaken et Valérie Favre.

Le prix lui-même a été attribué à Camille Saint-Jacques, peintre indéfinissable, détourneur d'images anciennes et actuelles, de Hogarth à Mondrian, et analyste ironique du désordre esthétique d'aujourd'hui. Ses tableaux démontrent autant d'élégance que de subtilité, ce qui devrait leur valoir un prompt succès – du moins s'il demeure quelque trace de logique dans le système de l'art contemporain contemporain.

PHILIPPE DAGEN

► Ecole nationale supérieure des beaux-arts, 17, quai Malaquais, 75007, Tél.: 42-60-34-57; jus-

### CINÉMAS

### LA CINÉMATHÈQUE PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

SAMEDI

Delphine Seyrig : Alotse (1975), de Lifiana de Kermadec, 15 h ; Sacha Phosff : l'Année demière à Marienbad 1961), d'Alain Resneis, 17 h ; Carte (1961), d'Alain resness, 1/ h; care blanche à Gérard Courant : l'Honteme à la Caméra (1929), de Dziga Vertov, 19 h; Gérard Courant : les Avenures d'Eddle Turley (1987), de Gérard Courant. 21 h; Salle Lotte Eisner : Carte blanche Gárard Courant : Cinématon (1978-DIMANCHE

Emile Georges de Meyst : les Atouts de M. Wens (1946), de E. G. de Meyst. 15 h ; Ugo Tognazzi : le Souteneur (1961. v.o. s.t.f.), d'Ugo Tognazzi, 17 h ; Carta blanche à Gérard Courant : 17 h; Carta blanche à Gérard Courant: la Passion de Jeanne d'Arc (1928), de Carl Théodora Dreyer, 19 h; Carte blanche à Gérard Courant: Une nuit sur le mont Chauve (1933), d'Alexandra Alexoleff, la Jeune File au carton à chapeau (1927), de Boris Barnet, 21 h; Selle Lotte Eisner: Carte blanche à Gérard Courant: Cinématon (1978-1987), de Gérard Courant, 14 h 30.

### PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

SAMEDI Chishu Rvu : 60 ans de cinéma : Kanzashi (1941, v.o. s.t. anglais), d'Hiroshi Shimizu, 18 h ; la Tour d'instrospection (1941, v.o. s.t. anglais), de H. Shimizu,

DIMANCHE

Chishu Ryu: 60 ans de cinéma: Il était un père (1942, v.o. s.t.f.), de Yasuļiro Ozu, 18 h; le Port en fleurs (1943, v.o. sta), de Keisuke Kinoshita. 20 h.

### GEORGES-POMPIDOU

**SALLE GARANCE (42-78-37-29)** 

SAMEDI Zavattini : l'Amour è la ville (1953 Zavettini: l'Amour à la ville (1953, v.o. a.t.f.), de Michelangelo Antonioni, vino Risi, Faderico Felilni, C. Zavettini et F. Maselii, Alberto Lattuada, 14 h 30; Sa majesté M. Dupont (1950, v.o. s.t.f.), d'Alessandro Biasetti, 17 h 30; Station Terminus (1953, v.o. s.t.f.), de Vironio De Sica 20 h 30 Vittorio De Sica, 20 h 30. DIMANCHE

Zavattini : les Enfants nous regardent (1944, v.o. s.t.f.), de Vittorio de Sica (1944, V.d. s.t.), de vitorio de ska, 14 h 30 ; Toto spâtre et martyr (1940, v.o. s.t.f.), d'Amieto Palerni, 17 h 30 ; le Dernier Train (1965, v.o. s.t.f.), de Nelo Risi, 20 h 30.

### YIDEOTHEQUE DE PARIS 2. grande galerie, porte Saint-Eus-sche, Forum des Halles

(40-26-34-30)

SAMEDI

Paris qui chante : Cabaret : la Nuit des cabarets (1951) de R. Alexandre, Femmes de Paris (1953) de Jean Boyer 14 h 30 ; Mariano : Eclair journal, I Chanteur de Mexico (1956) de R. Pot-tier, 16 h 30 ; le Temps des idoles : Claude t'es le plus fort (1964) d'Alain de Sédouy et André Harris, l'Idole des de secouly et Andre Herris, i toble des jeunes (1976) d'Yvan Lagrange, 18 h 30; Show-blz: Publicités Semeri-taine (1960-1969), Actualités Gau-mont, Tour le monde il est beau... (1972) de Jean Yanne, 20 h 30.

DIMANCHE Paris qui chante : Chansons mes-sages : Bande annonce : Masculin féminin (1966) de Jean-Luc Godard, l'Uni chante, l'autre pas (1976) de Agnès Varda, 14 h 30 : Gréco : le Dése vingt ans (1966) de Jacques Baratier, Juliette Gréco (1989) de Philippe Worms, 16 h 30 ; Dutronc : Publicités RFP (1981-1985), Jacques Dutronc chante Le Petit Jerdin (1970) de Dady Davis-Boyer, Jacques Dutronc (1981) d'André Flédérick, 18 h 30; Music-Hall : Etair Journal, Trente-six, c'était aussi... (1970) de Gérard Poltou, la Crise est finie (1934) de R. Slodmak, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS

LES AFFRANCHIS (") (A., v.o.):
Les Trois Baizze, 8: (45-61-10-60);
v.f.: UGC Opéra, 9: (45-74-95-40);
Paris Ciné I, 10: (47-70-21-71) L'AIGUILLON DE LA MORT (Jap. v.o.): 14 Juillet Pamasse, 6- (43-26-58-00)

ALBERTO EXPRESS (Fr.) : Cinoches 6• (46-33-10-82). ATTACHE-MOI I (Esp., v.o.) : Lucer-

naire, 6- (45-44-57-34). LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.) : Latina, 4º (42-78-47-86) ; Epés de Bois, 5º (43-37-57-47); Saint-Lambert, 15- (45-32-

RI ANCHE NEIGE ET LE CHATEAU HANTÉ (A., v.f.) : Le Berry Zèbre, 11. (43-57-51-55) : Saint-Lambert, 15 (45-32-91-68). BOUGE PAS, MEURS, RESSUS-

CITE (Sov., v.o.): 14 Juillet Pamasse, 6- (43-26-58-00). LE CERCLE DES POÈTES DISPA-RUS (A., v.o.) : Cinoches, 6. (48-33-

10-82) ; George V. 8- (45-62-41-46). LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.) Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33) ; Latina, 4 (42-78-47-86) ; Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Les Montpamos, 14 (43-27-52-37). CHERIE, J'AI RETRECI LES

GOSSES (A., v.f.) : Club Gaymont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97); Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33); Grand Pavols, 15- (45-54-46-85); Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68). LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE (Fr.) : Panthéon, 5- (43-54-

CHRISTIAN (Fr.-Dan., v.o.) : Reflet Logos II, 5• (43-54-42-34). CINÉMA PARADISO (Fr.-It., v.o.) Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36); Grand Pavois, 15• (45-54-46-85).

LA CITÉ DES DOULEURS (Chin. v.o.) : Républic Cinémes, 11° (48-05-51-33) ; Denfert, 14° (43-21-41-01). CYRANO DE BERGERAC (Fr.): UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50); Sept Par-nasslens, 14 (43-20-32-20). DAMES GALANTES (Fr.): Cinoches

6- (46-33-10-82). DANCING MACHINE (Fr.) : Pathé Montoarnasse, 14- (43-20-12-06). LA DESENCHANTÉE (Fr.) : Pathé

autefeuille, 6- (46-33-79-38). LA DISCRÈTE (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33) ; Pathé Haute feuille, 6: (48-33-79-38) : Gaumoni Ambassade, 8 (43-59-19-08) ; Saint Lazare-Pasquier, 8 (43-87-35-43) ; La Rastilla, 11. (43-07-48-60) : Fauvetta. 13• (43-31-56-86) ; Gaumont Parnassa 14• (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) : Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94) ; Le Gambette, 20- (46-36-10-96).

DO THE RIGHT THING (A., v.o.) Cinoches, 6 (46-33-10-82). EUROPA EUROPA (Fr.-Ali., v.o.) : Sept Pamassiens, 14 (43-20-32-20). LA FILLE AUX ALLUMETTES (Fin..

v.o.) : Récublic Cinémas, 11 (48-05-51-33) : Denfert, 14 (43-21-41-01). GASPARD ET ROBINSON (Fr.)
Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33) Gaumont Ámbassade, 8- (43-59-19-08) ; Les Montparnos, 14 (43-27-

GHOST (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3• (42-71-52-36) : UGC Danton, 6• (42-

25-10-30) : UGC Normandie, 8: (45-63-16-16): UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20); v.f.: Rex. 2\* (42-38-83-93); UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94) Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31) ; Fauvette, 13- (43-31-56-86) ; Pathé Cichy, 18 (45-22-46-01).

LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Latina, 4- (42-78-47-86); Gaumont Ambassade, 8- (43-58-19-08); Les Montparnos, 14 (43-27-52-37). LE GRAND BLEU (Fr., v.f.) : Elysées

Lincoln, 8º (43-59-36-14). HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Sept Pamassiena, 14 (43-20-32-20). HENRY & JUNE (\*) (Fr., v.o.) Cinoches, & (46-33-10-82).

LES LIAISONS DANGEREUSES (A v.o.) : Cinoches, 6\* (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15\* (45-64-46-85). MAMAN, J'AI RATE L'AVION (A.

v.o.) : Forum Horizon, 1e (45-08-57-67) : 14 Juillet Odéon, 6e (43-25-59-83) ; George V, 8• (45-82-41-46) Pathé Marignan-Concorde, 8 (43-59-92-82); 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79); v.f.: Forum Horizon, 1 45-08-57-57); Rex. 2 (42-36-18-93); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-68-93); UGC Montparrasse, 6: (45-74-94-94); George V, 8: (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); UGC Biarritz, 8: (45-82-20-40); Pathé Français, 9: (47-70-| 33-88); Les Nation, 12- (43-43-| 04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-

74-94-94); v.f.: UGC Biarritz, 8-(45-82-20-40); Paramount Opére, 9- (47-42-58-31); UGC Lyon Bas-

tille, 12: (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13: (45-61-94-95); Mistral, 14: (45-39-52-43); Pathé Montpar-

nesse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-93-40).

MR AND MRS BRIDGE. Film

américain de James Ivory, v.o. : Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12) ; Publicis Saint-Germain, 6-

(42-22-72-80); Geumont Ambessade, 8- (43-59-18-08); La Bestile, 11- (43-07-48-60); Geumont Alésis, 14- (43-27-84-60); 14- Juillet

sia, 14\* (43-27-84-50); 14 Juliet Beaugranelle, 15\* (45-75-79-79); Blenvende Montpernasse, 15\* (45-44-25-02); UGC Meillot, 17\* (40-88-00-18); v.f.; Gaumont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Saint-Lazare-Pac-quier, 8\* (43-87-35-43); UGC Gobe-ins, 13\* (45-61-94-95); Las Mont-parnos, 14\* (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15\* (49-28-

Gaumont Convention, 15- (48-28-

E MYS I SELE-VUN BOLDW. Film américain de Barbet Schroeder, v.o.: Geumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6º (43-25-59-83); Geumont Champs-Elysées, 3º (43-59-04-67); 14 Juillet Bastille, 11 (43-57-90-91); Caumont Park

11- (43-57-90-81); Gaumont Parnasse, 14- (43-57-90-81); Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); 14- Julilet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); v.f.: Paramount Opéra, 9-

(47-42-58-31) ; Miramar, 14- (43-

LE SEUL TÉMOIN. Film américais

de Peter Hyems, v.o. : Forum Horizon, 1= (45-08-57-57) ; Pathé Hau-

tefauille, 6- (46-33-79-38) ; George

84-50) ; v.f. : Pathé Français, 9- (47-

70-33-88) ; Fauvetts, 13- (43-31-

56-86); Pathé Montparnasse, 14-(43-20-12-06); Pathé Clichy, 18-

STRANGERS. Film australien de

01-59) : Farvette, 13- (43-31-56-86) .

Mistral, 14 (45-39-52-43); Pathé

Montparnasse, 14- (43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18- (45-22-47-94).

LE MARI DE LA COIFFEUSE (Fr.) :

George V, 8 (45-62-41-46); Studio 28, 18 (46-06-36-07).

METROPOLITAN (A., v.o.) : Epés de Bois, 5- (43-37-57-47) ; Studio 28, 18-

MODIGLIANI (Fr.-k., v.o.): 14 Juliet Pamessa, 6- (43-26-58-00).

MONTALVO ET L'ENFANT (Fr.,

v.o.): Latine, 4- (42-78-47-86). MYSTERY TRAIN (A., v.o.): Utopie Champolition, 5- (43-26-84-85); Den-fert, 14- (43-21-41-01).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galanda, 5. (43-54-

72-71); Grand Pavois, 15- (45-54-

Graig Lahiff, v.o.: Forum Orient Express, 1- (42-33-42-26).

20-89-52) ; Geumont 15- (48-28-42-27).

V, 8- (45-62-41-46) ; Pa gnan-Concorde, 8 (43-59-92-82) ; Gaumont Alésia, 14 (43-27-

(45-22-48-01).

(46-06-36-07).

LE MYSTÈRE VON BULOW. Film

42-27).

### LES FILMS NOUVEAUX

14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81). CERTAINES NOUVELLES. Film MILENA. Film français de Véra Belmont, v.o. : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6- (45-

français de Jacques Devila : L'En-trepôt, 14 (45-43-41-63). DESPERATE HOURS. (\*) Film DESPERATE HOURS. (\*) Film américain de Michael Cimino, v.o.: Ciné Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Odéon, 6° (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6° (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8° (45-82-20-40); v.f.: Rex. 2° (42-36-83-83); UGC Montenerses 6° (45-74-94-94) v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Montpernasse, 6\* (45-74-94-94); UGC Opéra, 9\* (45-74-96-40); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelina, 13\* (45-61-94-95); Mistral, 14\* (45-39-52-43); UGC Convention, 15\* (45-74-93-40). L'EXORCISTE, LA SUITE, 1\*) Film

1"EXORCISTE, LA SUTTE. [1] Firm américain de William Peter Blatty, v.o.: Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); George V. 8" (45-82-41-46); v.f.: Pathé Français, 9: (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13" (43-31-60-74); Pathé Montparnasse, 14" (43-20-12-06); Pathé Wepler II, 18" (45-22-47-94); Le Gambetta, 20" (46-38-10-96). L'EXPÉRIENCE INTERDITE. (")

Film américain de Joël Schumacher, v.o.: Forum Horizon. 1" (45-08-57-67); UGC Danton, 8- (42-25-10-30); Pathé Merignan-Concords, 8- (43-59-92-82); UGC Normandie, 8\* (43-59-92-82); UGC Normande, 8\* (45-63-16-16); Sept Pamas-siens, 14\* (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15\* (45-75-78-78); v.f.: Rex, 2\* (42-38-83-83); UGC Montpamasse, 6\* (45-74-84-94); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); Las Nation, 12\* (43-43-04-83); UGC (48-84-84); 04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59) ; UGC Gobeline, 13- (45-61-94-95); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18 (45-22-46-01).

J'AI ENGAGÉ UN TUEUR. Film finlandais d'Aki Keurismaki, v.o. : Focus Orient Express, 1º (42-33-42-26) ; Racina Odéon, 6 (43-26-19-68) ; Publicis Champs-Elysées, 8-(47-20-76-23) ; La Bestille, 11- (43-07-48-60) ; Escurial, 13- (47-07-28-04); Geum (43-35-30-40).

JU DOU. Film chinois de Zhang Yi-Mou, v.o. : 14 Juilet Odéon, 6-(43-25-69-83) ; Les Trois Baizac, 8-(45-61-10-60) ; 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81); Gaumont Pernasse, 14- (43-35-30-40). KORCZAK, Film polonal

no-français d'Andraej Wajds, v.o. : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-38) ; UGC Rotonde, 8- (45-74-94-94) ; UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50) ;

L'HOMME AU MASQUE D'OR (Fr.) : Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26) : George V. 8: (45-62-41-46) ; Sept Pernassiens, 14: (43-20-32-20). L'INSOUTENABLE LÉGÉRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-

LACENAIRE (Fr.) : Ciné Besubourg 3• (42-71-52-36) ; UGC Montparnasse, 8• (46-74-94-94) ; UGC Odéon, 6• (42-25-10-30) ; UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40; ; UGC Opéra, 9- (45-74-95-40) ; UGC Lyon Bastile, 12- (43-43-01-59) ; UGC Gobalins, 13- (45-61-94-95); Mis-tral, 14- (45-39-52-43); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01) ; Le Gambetta, 20-46-36-10-96). LENINGRAD COW-BOYS GO AME-RICA (Fin., v.o.) : Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) ; Denfert, 14- (43-

10-82).

21-41-01).

**PARIS EN VISITES** 

**LUNDI 14 JANVIER** « L'Opéra Bastille. Visite intégrale : 1 heures, hall d'entrée (M. Hager). « Nouvelle dation Picasso », 13 h 30, Grand Palais, entrée de l'ex-

13 n 30, Grand Patais, entrée de l'ex-position (M. Poliyer), « L'île de la Cité, des origines de Paris aux traveux d'Haussmann », 14 h 30, 2, rue d'Arcole (Paris autre-

« Conciergerie et Sainte-Chapelle », 14 h 30, 1, quai de l'Horloge (S. Rojon-Kern), « Les poètes et la poésie au Père-lachaise », 14 h 30, porte principele, boulsvard de Ménilmontant (V. de Langiade).

« Les fastes de l'Opére Gamler, son histoire, ses salons, son fantôme », 14 h 30, hall d'entrés, statue de Lulii (Arts et cenera). « Hôtels et jardins du Marsis. Place des Vosges », 14 h 30, métro Saint-Paul, sortia (Résurrection du passé). « Quinze passages insoupç au cœur de Paris », 14 h 45, Palais-Royal, sortie rue de Rivoli

« La cathédrale russa. His religion orthodoxe », 15 heures, 12, rue Danı (P.-Y. Jaslet). s Artistes et artisens du Moyen-Age, sur le chantier des cathédrales. Organisation des chantiers...»,

15 haures, metro Temple, scrtie

« La montagne Seinte-Geneviève,

du mur d'enceinte de Philippe-Au-guste, et autres curlosités », 15 haures, métro Cardinal-Lamoin (Connaissance d'ici et d'ailleurs). e La maison Opéra, hôtel perticul

son histoire, vestiges de l'abbaye et

de Charles Garnier », 15 h 15, 5, avenue de Messine (Fourisme culturel). « Exposition : art ésotérique de l'Hymeleys, le donation Lionel Four-nier » (places limitées), 15 heures, entrés du Musée Guimet, 8, place d'Iena (Pana et son histoire).

### CONFÉRENCES

23. oual Conti. 14 h 45 : « Ce viell homme et la tempête », par Guy de Rothschild (Académie des sciences morales et postigues).

Centre André-Malraux, 112, rue de Rannes, 18 h 30 : «Lecture d'une ceuvre : le Printemps, de Botticell » (Association Palette).

217, boulevard Saint-Germain, 18 h 30 : « Hommaga à Affred Melon », evec A. Bachoud, P. Estrade, A. Schulman, A. Sicard et J.-C. Villegas (Maison de l'Amérique

Centre Georges-Pompidou (salle Jean-Prouvé), 18 h 30 : « L'œil des graphistes a (Les kindis du CCI).

NIKITA (Fr.) : Lucamaira, 6: (45-44-57-34) ; Gaumont Ambassade, 8: (43-59-19-08) ; Miramar, 14: (43-20-

L'OREILLE (tchèque, v.o.) : Saint-An dré-des-Arts II. 6- (43-26-80-25). OUTREMER (Fr.) : Forum Orient Express, 1 = (42-33-42-26) ; Pathé Impérial; 2 (47-42-72-52) ; Lee Trole Luxembourg; 8\* (46-33-97-77) ; George V, 8\* (45-62-41-46) ; Sept Pamassiens, 14 (43-20-32-20). PEPI, LUCI, BOM ET AUTRES

FILLES DU QUARTIER (Esp., v.o.) Les Trois Luxembourg, 6. (46-33-

LE PETIT CRIMINEL (Fr.) : Gaumont Les Halles, 1\* (40-26-12-12) : Gaumont Opera, 2. (47-42-60-33); Pathé Heute reuille, 8- (46-33-79-38) ; La Pagode, 7-(47-05-12-15) ; Gaumont Ambassada, 8- (43-59-19-08) ; Escurial, 13- (47-07-28-04) ; Gaumont Pernasse, 14- (43-35-30-40) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) : Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94). LA PETITE SIRÈNE (A., v.o.)

George V, 8 (45-62-41-46); v.f. : Rex (le Grand Rex), 2 (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6. (45-74-94-94); George V, 8- (45-62-41-46); UGC Nor mandie, 8. (45-63-16-16); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13 (45-61-94-95); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15- (45-74-93-40); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01) ; Le Gambetta, 20- (46-36-10-96). PRÉSUMÉ INNOCENT (A., v.o.)

UGC Triomphe, 8: (45-74-93-50).
PRETTY WOMAN (A., v.o.): Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Pathé impérial, 2- (47-42-72-52); UGC Danton, 6- (42-25-10-30) : Pathé Marignan Concorde, 8 (43-59-92-82); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16); 14 Juillet Beaugrenelle, 15- (45-75-79-79); UGC Maillot, 17- (40-68-00-16); v.f.: Rex. 2- (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9-(47-42-56-31) ; Les Nation, 12- (43-43-04-67) ; Fauvette Bis, 13- (43-31-60-74) ; Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); Miramar, 14- (43-20-89-52) Pathé Montparnasse, 14 (43-20-12-08); Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (46-22-46-01); Le Gamberta, 20- (46-36-

PROMOTION CANAPE (Fr.) George V. 8- (45-62-41-46). PUMP UP THE VOLUME (A., v.o.) Gaumont Les Halles, 1= (40-26-12-12); Gaumont Ambassade, 8= (43-59-19-08); v.f.: Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31) ; Les Montparnos, 14-(43-27-52-37) LA PUTARI DU ROI (Fr.-It

V.o.) : UGC Triomphe, 8- (45-74-QUAND HARRY RENCONTRE SALLY (A., v.o.) : Epés de Bois, 5- (43-RASPAD (Sov. A., v.o.) : 14 Juliet Pamassa, 6- (43-26-58-00).

REZ-DE-CHAUSSÉE (Sov., v.o.) Cosmos, 8- (45-44-28-80). ROCKY 5 (A., v.o.) : Forum Orient Express, 1= (42-33-42-26) ; George V. 8- (45-62-41-46) ; Pathé Marignan

Concorde, 8 (43-69-92-82); v.f.: Rec. 2 (42-36-83-93); UGC Montparasses. 6- (45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31) ; UGC Gobelins, 13 (45-61-84-95) ; Pathé Clichy, 18: (45-22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-SAILOR ET LULA (") (Brit., v.o.) Ciné Beaubourg. 3 (42-71-52-35) Studio Gelende, 5 (43-54-72-71)

Lucemaire, 6\* (45-44-57-34); UGC Biarritz, 8\* (46-82-20-40); v.f.; UGC Coéra, 9- (45-74-95-40). SKI PATROL (A., v.f.) : Pathé Fran-

2819, 9- (47-70-33-88). Le soleil Même La Nuit (it. v.o.) : Lucemaire, 6 (45-44-57-34). TANTE JULIA ET LE SCRIBOUIL-LARD (A., v.c.): 14 Juillet Bastille, 11-(43-57-90-81). TAXI BLUES (Fr.-Sov., v.o.): 14 Juli-

let Odéon, 6- (43-25-59-83). TILA! (burkhabé, v.o.) : Gaumost Les Holles, 1= (40-26-12-12); Bretagne, 6-(42-22-57-97); Saint-André-des-Aris, TORCH SONG TRILOGY (A. V.o.)

Cine Beaubourg, 3- (42-71-52-36) ; Epés de Bois, 5- (43-37-57-47) ; LES TORTUES NINJA (A., v.o.) ; Forum Orient Express, 1º (42-33-42-28); v.f.: Forum Orient Express, 1º 42-26); v.f.; Foluis Orient Express, 1-(42-33-42-26); Rex., 2- (42-36-83-93); George V, 8- (45-62-41-46); Paranount Opera, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59); Fauvette Bis, 12- (43-31-60-74); Mis-parasses, 14- (43-20-12-06); Kinopa-norama; 15- (43-06-50-50); Pathé Clichy, 18- (45-22-48-01); Le Gam-Dette, 20- (45-36-10-66). TOTAL RECALL (\*) (A., v.o.)

George V, & #5-62-41-46]. UN ETE APRES L'AUTRE (Fr.) : Epée de Bois, o (43-87-57-47). UN THE AU SAHARA (Brit., v.o.) Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26); UGC Odéon, 6" (42-25-10-30); Publicis Chemps-Elysées, 8" (47-20-76-23); Bigmvende Montpar-nasse, 15- (48-44-25-02); Kinopeno-rama, 15- (43-06-50-50). URANUS (Fr.) : Forum Horizon, 14

(45-09-57-57) ; Pathé Impérial, 2- (47-42-72-52); Rex. 2- (42-36-83-93); Bretagne, 6- (42-22-57-97); UGC. Odéon, 6- (42-25-10-30); La Pagode, 7- (47-05-12-15) ; Pathé Marignan-Concorde, 8- (43-59-92-82) ; Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43); UGC Biarrizz, 8- (45-62-20-40); Pathé Français, 9- (47-70-33-88) : Les Nation, 12-(43-43-04-67) ; UGC Lyon Bestille,

(43-43-01-59) ; Fauvette, 13: (43-31-56-86) : Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50) : 14 Juillet Beaugrenelle, 15-(45-75-79-79) ; Gaumont Convention 15. (48-28-42-27) ; UGC Maillot, 17. (40-68-00-16) : Pathé Wepler, 18: (45-22-46-01) ; Le Gembetta, 20- (46-36-

LA VILLE LOUVRE (Fr.) : Les Trois uxembourg, 6 (46-33-97-77).

### THÉATRES

AKTÉON-THÉATRE (43-38-74-62). Mystère Bourvii : 20 h 30, dim. 16 h. ARCANE (43-38-19-70). Le Femme sens nom : 20 h 30, dim. 17 h. ATALANTE (48-06-11-90). Amour : 20 h 30, dim. 17 h. ATELIER (48-08-49-24). Le Mettre de go : 21 h, dim. 15 h 30. ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-67-27), Salle C. Bérard. Une femme :

20 h 30.

BATEAU-THÉATRE (FACE AU 3,
QUAI MALAQUAIS) (40-51-84-53).

Exercices de style : 16 h at 18 h 30,
dm. 16 h Le Long Retour Pièces de la
mer : 20 h 30. Do To Folo ou les Filiés 20 h 30. d'amour : 22 h.
BEAUNORD-CENTRE WALLONIE-

BRUNCHO-CERTHE WALLORIE-BRUXELLES (42-71-28-18). Jacob seut: 20 h 30, dim. 17 h. BERRY (43-57-51-55). Angoleses divines: 19 h et 20 h 30. Gouttes dens l'Océan: 21 h 30, dim. (dernière) 17 h. BOUFFES DU NORD (48-07-34-50).

La Tempéte : 15 h et 20 h 30. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Ce soir, c'est gratuit : 20 h. Les Femmes des gers : 21 h 30. CARTOUCHERIE EPÉE DE BOIS (48-08-39-74). Le Marchaud Venise : 20 h 30, dint. 16 h.

CARTOUCHERIE THÉATRE. DU SOLEIL (43-74-24-08). Inhigénie à Aulia en elternance : 19 h 30, dim. 13 h. Inhigénie à Aulia, Agamemnon : 19 h 30, dim. 13 h.Dim. Agamemnon en sharrance : 13 h atternance : 13 h. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Le fond de l'air effrais : 21 h, dim. 15 h 30.

CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42-74-42-19). Une saison en enfer : 21 h. dim. 17 h. CENTRE MANDAPA (45-89-01-60). Monsieur l'ambassadeur revient du Japon : 21 h. CHATELET-THÉATRE MUSICAL

DE PARIS (40-28-28-40). 42nd Street: 15 h et 20 h 30; dim. 15 h. CINO. DIAMANTS (45-90-51-31). Ubu roi : 20 h 30, dim. 17 h 30. Les Pathétiques : 22 h 15.

CITÉ INTERNATIONALE UNIVER-SITAIRE (45-89-38-69), Grande salle. Scaramouche, Drogues d'amour en sitemance : 20 h 30, km. 14 h 30. La Galerie, L'Ecole des marie : 20 h 30. La Resserre, Le Seull du roi : 20 h 30. COMPOSE DE PARTS (42-81-00-11). Drois de golden : 19 h et 21 h 30, dim. 15 %. COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES

(47-23-37-21). L'Officier de la garde : 20 h 45, dim: 15 h 30. COMEDIE ITALIENNE (43-21-20 h 30 COMÉDIE-FRANCAISE (40-16-

00-15). Selle Richelieu. Le Barbier de Séville ou la Précaution inutile : 14 h, mer. 14 h, ven., km. 20 h 30. Le Misan-thrope : 20 h 30.Dim. Le Médacin volent, suivi du Médecin malgré lui : 14 h. CRYPTE SAINTE-AGNES (EGLISE

SAINT-EUSTACHE) (42-21-09-48). La Genèse, d'eprès la Bible : 16 h et 20 h 30, mar., jeu. 18 h 30. DAUNOU (42-61-69-14), Bon week-

15 b 30. DÉCHARGEURS (TLD) (42-36-00-02). Lazare : 20 b 30, dim. 17 h. DEUX ANES (48-06-10-26). L'Humour en coin : 21 h, dim. 15 h 30. EDGAR (43-20-85-11). Les Babas EDGAR (43-20-85-11); Les Babas-Cadres : 20 h 15. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h. EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-59-92), Jeanns et les Juges : 18 h et 21 h; dim. 15 h 30. ESPACE ACTEUR (42-62-85-00), La Paris Dietateur 23 énogras : la Chambra Parit Dictateur 2è époque : le Chambre envahle : 21 h, dim. 16 h.

ESPACE HERAULT (43-29-86-61). Les Petites Peurs : 20 h 30. ESPACE MARAIS (48-04-91-55), Le Jeu de l'emour et du hasard : 18 h 45, dim. 18 h. La Mouette : 20 h 45, dim. 20 h. Baudelaire : 22 h 30, dlm.

18 h 45. ESPACE PIERRE CARDIN (47-05-27-10). Un peuple fau de théâtre : 21 h. ESSAJON DE PARIS (42-78-48-42). Selle I. Le Tourment de Dieu : 20 h 45. Selle II. Letta et le Conteur : 20 h 30, FONTAINE (48-74-74-40). La Clan

des veuves : 15 h 30 et 20 h 45, dim. 16 h 30. GAITE-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Coiffure pour dames : 17 h 30 et 20 h 46, dim. 15 h.

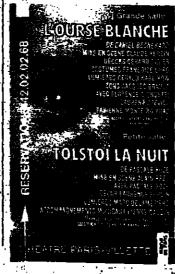



. . .

' ۔نِي

. .

. 2 . -- 2\*\* \*\*

---

a ·

Section 2

we grow the

.....

1. 1. 1.

Tarl .. ..

References to

\$ 500 pm

. . . .

S. 14. ...

entropies and a

St. Armer Little.

·=""

- 14 Bur

. . . ,

Nantes en

### INVITATION AVANT-PREMIERE DU FILM

HENRY V

le MARDI 15 JANVIER

au KINOPANORAMA AFMD vous prie de retirer

vos invitations

le lundi 14 janvier à partir de 10 H 00 au **CLUB DE L'ETOILE** 14, rue Troyon 75017 PARIS

metro: ETOILE

1 invitation valable pour deux personnes sera offerte sur présentation de cette annonce, dans la limite des places disponibles.

# HEURES LOCALES

# Le dilemme de Michel Delebarre

Pour réussir malaré, le flou de ses attributions, le ministre de la ville devra à la fois bousculer les élus locaux et s'appuyer sur eux ·

UX banlieusards, au nombre d'un million et demi, qui souffrent du mal-vivre des grands ensembles, le gouvernement a donc offert un cadeau de fin d'année : désormais, un ministre d'Etat est officiellement chargé de s'occurper d'eux.

C'est à Michel Delebarre, quarante-quatre ans, jusqu'ici titulaire du portefeuille de l'équipement, que le président de la Répu-blique a confié cette tâche difficile. Maire de Dunkerque, qu'il a enlevée de haute lutte à la droite, passionné par la croissance urbaine, qu'il considère comme un phénomene majeur de cette fin de siècle, soucieux de prendre du poids politique, Michel Dele-barre avait sollicité ce poste. Il l'a emporté sur les personnalités qui avaient fait acte de candidature, et surtout sur des concurrents prestigieux, comme Pierre Joxe, Jack Lang, Jacques Chérèque, Claude Evin et Bernard

Michel Delebarre est un homme d'expérience. Comme directeur de cabinet de Pierre Mauroy, alors premier ministre, il a appris à coordonner les actions d'une équipe gouvernementale. Lui-même fut par la suite ministre des affaires sociales, puis de l'équi-pement. Il sait étudier un dossier et il prend, dit-on, un plaisir particulier à résondre les problèmes les plus épineux. Affable et bon vivant, il a la réputation de travailler facile-

ment avec les autres.

Ces atouts ne seront pas de trop. Car le décret qui fixe ses attributions est on ne peut plus vague: le nouveau ministre est chargé « de promouvoir l'essor de la vie sociale, économique et culturelle des villes, d'améliorer le cadre de vie urbain et d'éliminer les exclusions ». Il doit veiller notamment à l'insertion des jeunes et des personnes en difficulté, à la sécurité et à la prévention de la délinquance. « Vaste programme », aurait dit le général de Gaulle. En réalité, il s'agit d'abord de panser les plaies des quatre cents quartiers les plus mai lotis des quatre cents quartiers les plus mai lotis et de prévenir les explosions du type de celle de Vaulx-en-Velin. Puis, si possible, de concevoir une politique du développement urbain qui évile l'accumulation, aux franges. des villes, de ce qu'on osait appeler naguere le prolétariat.

#### Un imbroglio administratif

34 TO 454

and take

Mary Sec. 35

3 - S

 $(1)^{\log n} \frac{n_n \tilde{g}^{\frac{1}{2}}}{n_n \tilde{g}^{\frac{1}{2}}})$ 

٠. . . . . .

: 5 \*

Voilà un problème aussi vieux que le monde urbain. Les responsables d'Athènes et de Rome devaient avoir exactement le même il y a plus de deux mille ans. L'urba-nisation accélérée – et elle a pris chez nous une allure foudroyante depuis trente ans est un des phénomènes les plus difficiles à maîtriser. Les nouveaux venus, tous en situation plus ou moins difficile, campent aux portes de la cité, là précisément où les équipements et les services publics sont toujours en retard sur la démographie. Résultat : c'est l'exclusion de fait.

Si les organismes successifs qui, depuis dix ans, s'échinent à guérir le mal des grands ensembles (autrefois, la «sarcellite») n'ont pas déniché le remède miracle, c'est probablement qu'il n'existe pas. Une pléiade d'hommes de terrain s'y sont pourtant employés : Hubert Dubedout, Gilbert Bonnemaison, Bertrand Schwartz parmi les plus anciens, Roland Castro, Yves Dauge chez les plus récents. Les bonnes volontés, l'imagina-

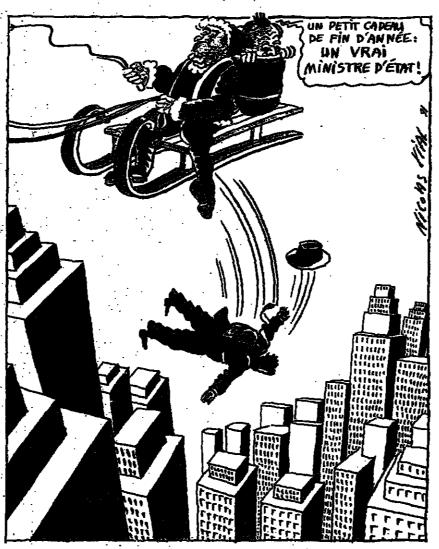

tion administrative et l'argent n'ont pas manqué. Mais les violences qui, en novem-bre dernier, ont agité Lyon et Paris ont tout remis en question. On avait jusqu'ici répondu à la multiplicité des problèmes par la multiplication des organismes. On s'apercut qu'il fallait une «unité de commande ment », autrement dit une autorité politique travaillant sur le long terme. C'est à présen ce que l'on attend de M. Delebarre. Aura-t-il les movens de cette ambition?

Le titre de ministre d'Etat lui donne protocolairement le cinquième rang dans l'équipe Rocard derrière Lionel Jospin, Pierre Bérégovoy, Roland Dumas et Michel Durafour. Mais ses services ne seront que la simple addition de ceux qui existent déjà : la délégation interministérielle à la ville et la mission Banlieues 89. En tout, une soixantaine de spécialistes dotés de 400 millions de francs. Puis le décret d'attribution énumère comme une litanie une liste de trente-deux comités, conseils, délégations et directions, placés sous la tutelle d'une douzaine de ministres que M. Delebarre et son cabinet (une quinzaine de personnes) pourraient mobiliser « en tant que de besoin ». On mesure la difficulté.

Un tel imbroglio administratif ne semble pas décourager le nouveau ministre d'Etat. Outre son autorité personnelle, il peut s'appuyer sur une dynamique impressionnante. En moins d'un mois, et sans respecter la trêve des confiseurs, les événements se sont succède à un rythme soutenu : le chef de l'Etat et son premier ministre ont fixé les objectifs. Immédiatement réuni en séminaire, le gouvernement a adopté un train de vingt mesures concrètes; deux lois nouvelles ont été mises sur le métier. L'Assemblée nationale a donné ses avis, le ministre a été nommé, et ses attributions approuvées par le Conseil d'Etat. Un démarrage en fanfare.

M. Delebarre n'a pas l'intention de laisser retomber le soufilé. Il a commencé sur-lechamp à rencontrer un à un tous ses collègues, les douze ministres avec lesquels il sera amené à travailler. Sans leur concours bienveillant, et celui de leurs services locaux, il sait qu'il serait vite réduit à l'impuissance. Telle est la galère des ministres d'Etat sans portesenille. En même temps sont désignée

les sous-préfets qui seront les correspondants du ministre de la ville dans les treize départements tenus pour les plus difficiles : les sept départements de la couronne parisienne, le Nord et le Pas-de-Calais, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Moselle et la Haute-Garonne. Ces hauts fonctionnaires seront chargés de mettre en cohérence et d'accélérer les actions et différents services

### < NI Zorro ni usurpateur •

Il leur faudra tout de même garder en mémoire l'échec des fonctionnaires fédéraux que l'administration américaine avait expé-diés dans les quartiers à problèmes des villes d'outre-Atlantique entre 1965 et 1967. Les élus locaux en avaient profité pour se défausser de leurs responsabilités sur Washington. On en est revenu bien vite. Il est clair, en effet, que toute politique de la ville passe par les conseils municipaux et leur premier magistrat. Sans eux et sans les pouvoirs que leur a donnés la décentralisation, rien n'est possible. Au nom de l'Association des maires de France, dont il est président, Michel Giraud l'a aussitôt rappelé.

Lui-même maire, Michel Delebarre s'est entouré d'une équipe comptant une demidouzaine d'élus locaux - notamment Yves Dauge, maire de Chinon, et Paul Picard, maire de Mantes-la-Jolie. Avec ses collaborateurs, il va entreprendre très vite une sorte de tour de France, comme il l'avait fait lorsqu'il était ministre des affaires sociales. Dans ses contacts avec les collectivités locales, il ne veut apparaître « ni comme un Zorro ni comme un usurpateur, mais comme un interlocuteur attentif». La première de ses visites de terrain a été

symboliquement effectuée, dès le 2 janvier, au Val-Fourré, l'un des secteurs les plus critiques de l'Ile-de-France, sur la commune de Mantes-la-Jolie. Mais le calendrier législatif ne va-t-il pas tout gâcher? Avant la fin de ce mois, le Parlement examinera en session extraordinaire un projet de loi modifiant les règles de répartition de la fameuse dotation globale de fonctionnement (DGF), l'une des ressources des budgets communaux. Il s'agit de distribuer un peu plus de subventions aux villes en difficulté et nécessairement un peu moins aux cités opulentes et tranquilles. Un millier de maires concernés sont sur le quivive. A la session de printemps, c'est un projet de loi tendant à éviter la constitution de ghettos qui sera en discussion. Déià l'opposition et le lobby de la construction dénoncent les « effets pervers » d'un texte qui, pour mieux répartir les logements sociaux, en arriverait à décourager les promoteurs privés et les municipalités qui les favorisent (le Monde daté 6-7 janvier). Pour mener une vraie politique de la ville, M. Delebarre devra tout à la fois s'appuyer à fond sur les élus locaux et bousculer leurs privilèges. Son parcours, tout-terrain et semé d'obstacles, semble à un steeple-chase.

MARC AMBROISE-RENDU

### **Fonctionnaires** sans frontières

**STRASBOURG** 

de notre correspondant JACQUES CHÉRÈQUE a inauguré, jeudi 10 janvier à Lauterbourg (Bas-Rhin), la première instance transfrontalière de France. Installée douane, à la frontière franco-allemande, elle abritera quatre fonctionnaires des deux pays. Cette cellule spécialisée dans la coopération bilatérale était le premier objectif du pro-gramme PAMINA (Palatinat, Mittlerer Oberrhein, Nord-Alsace) qui réunit deux lander aliemands et la région Alsace et que cette création doit maintenant amplifier.

Le programme PAMINA du nom d'un personnage de La Flûte enchantée de Mozart – lancé en novembre 1989, prévoit notamment la construction d'un itinéraire cyclable de 26 kilomètres de part et d'autre de la frontière, 'étude d'un écomusée de l'espace rhénan, ainsi qu'un programme franco-allemand d'acquisitions de terrains autour de la rivière Lauter pour en protéger l'environnement. Il est largement aidé par des subventions européennes. Ainsi, sur deux ans, (1990-1991), PAMINA aura engagé 2 millions d'écus (14 millions de francs environ) payés pour moitié par les Douze, pour moitié par les Lander allemands, les collectivités locales alsaciennes et l'Etat français.

M. Chérèque a indiqué qu'il faudrait trouver un cadre juridique adapté à ce type d'instance, peut-être des « groupements européens d'intérêt public», comme il en existe déjà dans le domaine économique. Par al une simplification des circuits financiers européens, qui oblige les collectivités concernées à faire une sérieuse avance de trésorerie. PAMINA a demandé près de 5 millions d'écus (35 millions de francs) pour les années 1992 à 1994, qui sont débloqués dans le cadre des projets européens INTERREG.

Ce programme, dont le prin-cipe a été adopté l'été dernier par la Commission euro-péenne, prévoit une enveloppe globale de 800 millions d'écus (4,8 milliards de francs) pour financer à 50 % des projets de coopération transfrontalière. Il intéresse vivement non seulement les partenaires de PAMINA, mais aussi Alsaciens, Allemands et Suisses dans le cadre du comité tripertite, qui a proposé 33 projets

**JACQUES FORTIER** 

# Nantes en quête d'identité

Lasse de son manque de notoriété la cité ligérienne s'en remet aux publicitaires pour lui forger une image

NANTES de notre envoyée spéciale

LORS que, depuis plusieurs années déjà, la plupart des grandes villes se sont attribué d'orgueilleux qualificatifs, tels que « la surdouée » (Montpellier) ou «l'Européenne» (Lille), pour se valoriser aux yeux de leurs rivales, Nantes, septième agglomération française, ne parvient pas encore à se distinguer. Son nouveau maire, Jean-Marc Ayrault (PS), qui, en 1989, avait manifesté un certain goût pour les slogans en lançant

sa campagne électorale sur le jeu de mots « Passion-Nantes », a demandé à huit agences de publicité locales de trouver « un concept de ville » pour la capitale des Pays-de-la-Loire.

Il faudra éviter « une image-gad-get », a toutéfois précisé Jean-Marc Ayrault : il s'agit de mettre en évi-dence l'identité de la cité. Or la tache est malaisée. Si Nantes affiche des performances dans quantité de secteurs (agroalimentaire, nouveaux matériaux, électronique, santé, trafic énergétique, génie urbain...), aucune activité ne peut lui servir d'embième, a comme l'aéronautique à

### LIRE ÉGALEMENT.

■ La Guadeloupe retrouve des couleurs a Technopoles : des pasis dans le désert de la recherche - Fonctionnaires tchèques. à l'école communale francaise E Débat : Comment apprécier le risque financier des collectivités a Bibliographie : Bretagne, à l'ouest. du nouveau.

Toulouse, l'automobile à Sochaux ou la porcelaine à Limoges ». En revanche, la métropole de l'Ouest souffre de quelques clichés tenaces qui mettent au premier rang la construction navale ou la biscuiterie (Choco BN et LU), alors que la première a totalement disparu et que la seconde est devenue mineure au sein du tissu industriel. Pour en finir avec ces images passéistes, véhiculées par les Nantais eux mêmes, le maire a lancé, pendant trois semaines, une vaste opération de communication interne.

#### Un personnage fédérateur

Par le biais d'un jeu-concours, le grand public a été invité à prendre connaissance des ressources nan-taises. Près de huit cents décideurs, ont, en outre, assisté à plusieurs débats organisés par la municipalité, qui leur a présenté une étude sur la représentativité de Nantes. Ce docu ment, réalisé par l'agence Saatchi & Saatchi moyennant la somme de 1,2 million de francs, constate, au terme d'un millier d'interviews... que l'ancienne ville des ducs de Bretagne manque de notoriété, et que sa population est « imprégnée de conservatisme ».

Pour certains, une telle étude « enfonce des portes ouvertes ». En

revanche, pour Guy Lorant, directeur de la communication de la municipalité, elle a le mérite de confirmer une intuition. « Grâce à ce travail, le maire peut énoncer des vérités qui auraient été jugées iconoclastes quatre ans plus tôt. »

La plupart des responsables économiques – qui disposent déjà d'un label géographique, « Nantes-Atlantique», valable pour l'ensemble de l'estuaire – apprécient aussi l'initia-tive du maire. L'horame qui s'était fait le pari de réveiller « la belle *endormie »* a toutes les chances de réussir, estime Jean-Yves Deleaune, délégué général d'Atlanpole. « C'est un personnage neuf, qui n'a appar-tenu à aucun clan et qui a été bien élu avec un succès des le premier tour. Il essaie d'établir des passerelles entre les différentes composantes d'une population complexe, et il sem-ble capable de fédérer beaucoup de Nantais autour d'un même concept. C'est une véritable prouesse dans cette ville qui n'a jamais accepté de leader et qui a étu un nouveau maire tous les six ons depuis vingt ans. » Pour Jean-Marc Ayrault, l'ancienne Venise de l'Ouest dispose d'un autre élément fédérateur : l'eau,

lir du futur concept de Nantes. rafaële rivais

ct il aimerait bien qu'elle puisse jail-

# Hyménée en Pyrénées

L'Aquitaine et l'Euskadi ont noué une véritable coopération internationale

### BAYONNE

de notre correspondant E qui n'était à l'origine

qu'une relation économique de bon voisinage s'est très vite transformé en mariage d'amour. La région Aquitaine et la province province autonome d'Euskadi n'avaient pourtant en commun que quelques kilomètres de frontière à l'histoire conflictuelle, et un golfe, appelé de Biscaye par les uns et de Gascogne par les autres, lui-même source de nombreux affrontements entre pecheurs. Sans oublier l'héritage, en une indivision contestée, du Pays basque français. Mais les nécessités de la construction européenne devaient, en quelques mois, gommer des décen-nies de méconnaissance, voire d'hoscilité entre les deux voisins.

La mise en place au début des unnées 80 de relations entre les chambres de commerce de Bordeaux, Bayonne, Saint-Sébastien et Bilbao allait servir d'aiguillon aux élus poli-tiques. Le 3 octobre 1989, le président du gouvernement autonome basque, Jose Antonio Ardanza, et le président d'Aquitaine, Jean Taver-nier, signaient à Bordeaux un protocole de coopération bilatérale.

Fruit de cet accord, une commission permanente animée par Didier Borotra, vice-président du gouvernement basque, et dotée d'un budget

de 300 000 écus en 1990 (900 000 de 300 000 ècus en 1990 (900 000 en 91 et 150 000 en 92), se mettait aussitôt au travail. Avec deux niveaux d'application : le «local» pour la mise au point et le financement de projets intéressant les deux versants de la Bidassoa, et l' «européen» pour des réalisations de grande envergure, comme le prolon-gement du TGV Atlantique de Dax à Vitoria.

Principale difficulté rencontrée : la différence de classification euro-péenne entre les deux régions. Si l'ensemble de la communauté d'Ens-kadi est classée « zone de conversion industrielle», seul, en Aquitaine, le bassin de Lacq bénéficie de cette appellation, et dispose donc d'aides de la CEE.

Pour Jean Pousset, cosecrétaire avec Jose Mari Munoa de la comission permanente Aquitaine-Euskadi, a la plupari des projets trans-frontaliers soulenus par Bruxelles sont en fait des réalisations qui intéressent des zones en bordure de frontière et non à cheval sur celles-ci. Ainsi a-1-on financé la cartographie des Pyrénées françaises au lieu de prendre en charge un relevé concernant les deux versants. Notre commission, en revanche, a décidé de ne retenir que des dossiers ayant une logique inter-

> PHILIPPE ETCHEVERRY Lire la suite page 14



HEURES LOCALES

# Comment apprécier le risque financier d'une collectivité

par Michel Klopfer

■ MPRUNTEURS structurels, les collectivités territoriales sont assidûment courtisées par les banques, et sur ce marché caractérisé par une très forte concurrence, l'un des princi-paux prêteurs a été en 1989 jusqu'à pratiquer des taux largement inférieurs à ceux auxquels il se refinançait au même moment sur le marché obligataire... Ces pra-tiques commerciales ont été largement influencées par l'opinion communément admise qu'il n'y avait pas de risque collectivité, en vertu de l'article ! l de la foi de décentralisation qui permet à un créancier de la collectivité de faire saisir la chambre régionale des comptes en cas de non mandatement d'une dépense obligatoire, telle que l'annuité de la dette. Certaines de ce que cette procédure impliquait l'inscription d'of-fice, par le préfet, des mesures nécessaires à l'équilibre financier (c'est-à-dire des augmentations d'impôts iocaux), nombre de banques n'ont pas tenu compte de la moindre prime de risque dans leurs propositions commerciales, même pour des crédits à quinze ou vingt ans (alors que pour un prêt à une entreprise, le long terme c'est sept ans...). Cette myopie est relatée avec humour par un des principaux prêteurs qui admet que « si l'on avait mis, il y a encore deux ans, une vache dans un pré avec autour du cou une cocarde tricolore, elle obtenait 10 millions de francs dans la

Les récents incidents de solvabilité qui ont défrayé la chronique (Angonième, Plan-de-Cuques et quelques dizaines d'autres cas) ont seconé la profession bancaire en provoquant une révision déchirante du concept de risque. Dans la plupart de ces cas, les taux d'imposition de la commune sont au maximum légal, ce qui interdit toute mise en œuvre de nouvelles recettes d'équilibre et en outre, dans l'une de ces affaires, le tribunal de commerce a mis directement et cause les banques pour « soutien abusif » (sous-en-tendu parce que la ville était derrière) d'une SEM qui était en cessation de paiement de fait depuis dix-huit

#### Une analyse en quatre points

Le retour de balancier amène à ce que, d'une part certaines collectivités trop endettées vont être de fait « interdites d'emprunt » et ne pourront donc plus investir pendant plusieurs années et que, d'autre part, ce qui est plus grave, les taux d'intérêt risquent de monter pour les 36 000 collectivités du pays, dans la mesure où les banques tiendront de plus en plus compte d'une prime de risque, comme elles le font lorsqu'elles prêtent aux entreprises privées.

Le juste milieu consiste cependant à procéder à une véritable analyse de risque qui doit impérativement porter sur au moins quatre points : la comptabilité retraitée, l'analyse financière, les marges de manœuvre prospectives et l'action opérationnelle menée par les

1) Les documents comptables sont à regarder d'autant plus près que les mailles du filet sont beaucoup plus lâches en comptabilité publique qu'en comptabi-lité privée : il n'y a pas d'obligation d'inscrire une dépense au cours de l'exercice qui lui a donné nais-

Autre difficulté de l'exploitation des documents comptables, la plupart des engagements pris par la collectivité n'y figurent pas. Ainsi du crédit-bail, des risques de change ou de taux entraînés par le recours à l'endettement en devise ou aux nouveaux instruments financiers et surtout des relations avec les différents partenaires: SEM, offices HLM, associations sportives, culturelles, etc. Concernant l'ensemble de ces satellites municipaux, s'il convient de surveiller les garanties d'emprunt, listées en annexe au budget, et dont la réglementation a été renforcée par une loi de

Hyménée en Pyrénées

Sur ce critère seront financés en

1991 plusieurs séminaires et stages de formation, des études de développe-

ment de filières agroalimentaires, la

connexion de centres de recherche et

de pares technologiques, une enquête

sur la langue basque, un magazine bimestriel en français, basque et espa-gnol, des stands parallèles au Salon

openorama de Munich, etc.

Face à la communauté d'Euskadi

qui dispose d'une large autonomie, d'un budget vingt fois supérieur,

d'une police propre, de deux chaînes

domaines de la santé, de l'éducation

(y compris les universités), des finances, l'Aquitaine n'a, selon Didier

1988, il ne faut pas oublier les autres engagements contractuels dont le créancier ne peut au mieux retrouver la trace qu'en épluchant le registre des déli-bérations du conseil municipal.

2) En matière d'analyse financière, il existe bien des ratios comparatifs qui sont suivis dans les publications annuelles, du ministère de l'intérieur. Toutefois les mesures par rapport à une moyenne nationale ne sont guère significatives. De plus, beaucoup de ces ratios n'ont qu'une signification comptable et non financière (en particulier la mesure de l'annuité ou du fonds de roulement où, du fait des nouvelles pratiques de gestion de la dette, le même chiffre peut résulter d'une excellente ou d'une très mauvaise gestion). Par ail-leurs, il existe aussi des ratios rapportant un agrégat économique à la population (par exemple l'encours de la dette par habitant) mais s'ils sont très parlants dans un argumentaire de campagne électorale, ils ne per-mettent pas de formuler un réel jugement financier.

### instaurer de nouveaux ratios

Une véritable analyse financière doit s'appuyer sur de nouveaux ratios qui mesureront la réelle marge de manœuvre instantanée, par exemple l'autofinance-ment (excédent de fonctionnement destiné à financer les investissements) ramené à l'encours de la dette après élimination des distorsions comptables. Ces ratios, inspirés de l'analyse financière des entreprises, commencent aujourd'hui à faire l'objet d'études dans

3) La marge de manœuvre prospective, ou mesure du degré de vulnérabilité future, est un des points essentiels sans lesquels une analyse financière ne permettrait de sécuriser que les deux ou trois premières échéances d'un emprunt. Ici interviennent les notions de replesse fiscale. de patrimoine public ainsi que de richesse fiscale laquelle caractérise le plus ou moins grand potentiel de lever des impôts.

Lorsque la collectivité est proche des plafonds, sa marge de manœuvre prospective est faible. D'autre part, si l'essentiel de la taxe professionnelle est d'entre elles. Enfin, c'est l'assiette elle-même qui peut être touchée ; ainsi un département du Midi, qui a le tiers de ses recettes des droits de mutation, lesquels seraient particulièrement sensibles à un ralentissement

lectivités est bien entendu le facteur essentiel de la mesure du risque à moyen terme. Les élus n'ayant pas, comme les chefs d'entreprise, l'objectif de la dernière ligne du bilan, le prêteur qui ne saurait bien sûr inter-férer avec les choix de politique publique, devra néan-moins apprécier la logique interne du projet de ville. Ainsi de forts ratios d'endettement, associés à une politique cohérente de développement économique (dont le résultat sera un accroissement de la richesse fiscale), lui apparaîtront de meilleur aloi qu'une atti-tude malthusienne de repli sur l'existant. Pour appré-

 Ville et développement économique. – La commission des communes urbaines de l'Association des maires de 1 Association des maires de France organise, en collaborati avec notre journal, les 6 et 7 février à l'hôtel de ville de Cambrai, un colloque « Ville et développement économique ». A partir d'exemples concrets seront étudiées la capacité des villes de mettre en œuvre une stratégie de développement, celles de maîtriser l'offre foncière, d'aider les entreprises et de se doter d'un service d'action économique. Le partenariat entre les services publics et privés, la coopération (ou la concurrence) entre les différentes collectivités territoriales, la formation feront également l'objet de débats.

P Renseignaments et inscriptions Association des meires de France 41, quei d'Orsay, 75007 Paris. 76. : (16-1) 45-51-66-46. c La Fédération des maires de villes moyennes (FMVM) réunirs plus de cent maires français et européens à Albi, les 24 et 25 janvier, pour réfléchir à l'avenir de ces villes dans la perspective de l'avenage de 1002

de l'Europe de 1992. ▶ Renseignements au (16-1) 49-44-30-00.

u Le bilan des comités de bassin d'emploi. - Le Comité de liaison des comités de bassin d'emploi, que préside M. Gérard Delfau, sénateur socialiste de l'Hérautt, organise, le 15 janvier au Sénat, une journée nationale pour confronter les expériences les initiatives lancées par cas organismes depuis 1981, à propos notamment de la gestion prévisionnelle de l'emploi et l'amélioration de la formation ement une centaine de

### BLOC-NOTES

différentes régions de métropole et en Guadeloupe.

➤ Comité de lieison des comités de bassin d'emploi, 9 rus Georges-Pitzet, 7501 5 Paris. Tel (16-1) 48-42-87-70.

a Musées d'histoire naturelle. La Fédération nationale des communes pour le culture (FNCC) organise deux journées de réflexion sur le place des musées d'histoire neturelle dens les communes, les 25 et 26 janvier, au Muséum d'Orléans. Le FNCC aimegait une le ministrate. imerait que le ministère de l'éducation nationale, euquel sont rattachés ces musées, prenne mieux en mains leur gestion, qui à l'heure actuelle, est souvent assurée par les collectivités locales.

➤ Renseigne 77-57-21-3

### CONTACTS

a Le congrès de l'AMF en cassettes vidéo. - L'Association des maires de France (AMF) vient de réaliser pour les maires et les associations départementales intéressées deux cassettes vidéo de son 73º congrès, les 23 et 24 octobre demier. La vidéo des débats reprend les temps forts du travait en commission et des discours de la séance plénière. L'autre, plus générale, couvre, outre les grands débats, les remises de récompenses, les stands des exposants et l'animation au sens large de la manifestation. D'une durée de dix à douze minutes, elles coûtent 200 francs pièce (290 francs les

deux en port payé). Commandes et règlement à Nei Alexandre, 4, rue Pierre-Brossolette, 92130 Issy-les-Moutinesux, Tél : (

ਾਰ L'IGN sur Minitel. – L'IGN diffuse pour la première fois une base de données de nivellement sur Minitel, qui présente les 30.000 repères (points dont on connaît l'abitude précise) de la région Rhône-Alpes. Elle s'adresse aux professionnels de l'améragement et de la gestion des buit départements rhônaipins et permet une mise à jour. permanente des données. Pour la consulter, l'utilisateur doit composer le 36-29-01-29, puis : Wadeloupe

### **Publications**

Décision locale, une nouvelle oblication sur les collectivités territoriales, paraît depuis le 1° décembre. Il a agit d'une lettre quotidienne axée sur l'information économique et diffusée par télécopie. Dirigée par Michel Bérenguer, ancien journaliste de la Gazette des communes, de la Vie publique et du Quotidien du meire, cette lettre est publiée en essociation avec les Editions du

▶ Prbx : 1 995 francs pour 288. numéros. Renseignements au (16-1) 43-55-64-74. Fex : (16-1) 40-21-81-07.

 La commune et ses déchets
 L'élimination des déchets est devenue l'une des principales préoccupations des maires. Qualles sont leurs obligations et leurs compétences ? De quels moyens techniques et financiers disposent-ils ? Que valent les expériences originales menées France et chez nos voisins? Francis Chalot apporte à ces questions les connaissances et la capacité de synthèse d'un spécialiste, puisqu'il est chargé des résidus urbains au ministère

### ▶ Ed. Sorman, 291 p., 150 F.

L'INDICATEUR DE LA SEMAINE «LE MONDE »/ECONOMIE/INSEE

### La santé économique des régions

La situation économique des régions françaises dont il résulte et qu'il faut expliciter pour l'interpré-évolue. En rendre compte à travers quelques don-ter, d'ailleurs avec prudence. nées seulement, même significatives, est forcément

simplificateur. On en a ici retenu quatre (cf. graphi-ques ci-dessous), suivies depuis 1986 : — la valeur ajoutée par habitant, qui traduit le potentiel productif régional des secteurs agricole, industriel et tertiaire ;

le salaire moyen par tête :

- le taux de châmage ;
- le taux de création d'entreprises, c'est-à-dire le repport du nombre de créations d'une sanée au stock d'entreprises existantes au 1ª janvier de l'an-

neu la vision d'ensemble apparaît contrastée, Le Monde a danc demandé à l'INSEE de tenter une représenta-tion synthétique de l'évolutin de ces quatre varia-bles. L'exercice est difficile : derrière le simplicité du nombre unique se cachent en effet les conventions

ter, d'ailleurs avec prudence. Les conventions retenues lei pour combiner les en composantes principales effectée sur vingt régions métropolitaines (hors lie-de-France et Corse, que leurs caractéristiques éloignent trop des autres régions). Elles conduisent à retenir les coefficients de + 0,83 pour la valeur ajoutée par habitant, + 0,14 pour le salaire moyen, - 0,19 pour le taux de châmage et + 0,03 pour le taux de création d'entre-

Chacune des variables observées se distribue autour d'une moyenne nationale (toujours lle-de-France et Corse exclues) qui a été ramenée à zéro. La moyenne de l'indicateur synthétique régional est donc nulle per construction.

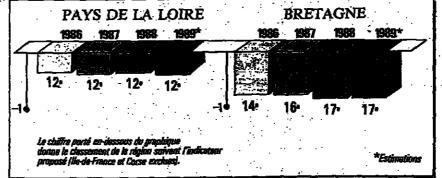

PAYS-DE-LA-LOIRE: 12-Pour aucune des varia-bles, la région des Pays de la Loire n'est dans une situation mediaure que la moyenne des régions de province. Mais elle ne s'éloigne Mais elle ne s'eloigne jamais non plus sensi-blement de cette moyenne: le salaire moyen et le valeur ajou-tée par habitant lui som ten peu inférieurs, le taux de chomage légè-rement supérieur, le taux de création d'entreprises un peu au-dessous. L'indicateur d'ensemble place donc les Pays de la Loire en tête de la seconde moitete de la seconda mo-tié des régions fran-çaises. Indicateur et rang restent stables depuis 1986, la beisse relative de la performance de l'économie régionale (mesurée par la veleur ajoutée par habitant étant compen-sée par une décrois-sance du taux de chômage un peu plus rapide que dans le reste

De tables niveaux un salaire moyen et de la valeur ajoutée par habitent eexpliquent la position de la Bretagne.

chômage est proche de

la moyenne des régions de province. que s'est légèrement dégradé depuis 1986, en raison d'une faible progression relative de la valeur ajoutée par habitant. L'industrie bretonne est an effet très spécialisée dans l'agro-alimentaire et, par conséquent, pénali-sée par la baisse de la er aicutée d'ensem ble de ce secteur entre 1986 et 1988.

### cent à faire l'objet les Etats-nations Borotra, aucun complexe. «La loi de d'Europe, nous préférons nous définir décentralisation de 1982 est, de fait, comme une euro-région», déclare

BIBLIOGRAPHIE

dépassée. Au grand dam de certains

fonctionnaires cocardiers, nous faisons de la politique internationale». A ceux

qui reprochent cette alliance avec des

«séparatistes basques», il répond :

«Ce sont des sédéralistes européens et leur projet cadre parfaitement avec le rapport Europe 2000 présenté récem-ment par la communauté euro-

péenne » (le Monde du 23 novembre

Même franchise des représentants

es radicaux qui considèrent

basques, pourtant critiqués par des

que la «nation basque» se rabaisse à

traiter ainsi avec une simple région

administrative française. « Dans le

grand bouleversement dont commen-

### « Bretagne : A l'ouest, du nouveau ! »

DU saint pape Cornély à Alexis jets utopiques (Brest, finur port euro-Gourvennec en passant par péen d'éclatement pour les conte-Ernest Renan, Bertrand Cousin brosse un tableau érudit et captivant de l'histoire de la Bretagne. A une époque où la seule évocation de «peuple» corse fait des vagues dans les partis politiques, l'ancien député RPR des Côtes d'Armor et actuellement conseiller municipal (d'opposition) de Brest ne craint pas de parler du peuple breton en écrivant : « Les peuples qui n'ont pas de mémoire n'ont pas d'avenir.»

Au fil de pages passionnées au point de verser parfois dans des pro-

neurs I), le directeur général adjoint da groupe Hersant étudie tour à tour, exemples et tableaux à l'appui (et malgré des charges inutiles et gratuites contre les responsables nationaux ou locaux socialistes), les périodes de gloire (maritime) et de déclin, l'économie, la culture, l'édueation, les chances de la Bretagne dans l'Europe, si elle sait se montrer créative. Et en hommage à René Pléven, il rappelle cette phrase de l'ancien président du Conseil : «L'Europe commence à l'océan.»

Mais Bertrand Cousin est d'abord un homme politique. Du début à le fin Bretagne: à l'ouest, du nouveau apparaît comme un exposé des motifs d'un véritable programme électoral. Il ne serait pas étonnant que l'anteur brigue la direction de la liste de droite en 1992 aux élections

FRANÇOIS GROSRICHARD

➤ Bretagne : à l'ouest, du nouveau!, par Bertrend Cousin, Editions Jean Picoflec, 205 p.,

du peys.

PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE

BRETAGNE: 17. De faibles niveaux du

٠.:

ن <sub>الم</sub>ارية ا

Ρ. .

concentré sur quelques entreprises, la commune est particulièrement vulnérable à la disparition de l'une pourtant reçu la note AAA lors d'un rating récent, tire 4) Last but not least. l'action opérationnelle des col-

cier cet aspect, le prêteur doit chercher à se renseign sur les méthodes de management de la collectivité.

L'application de l'ensemble de ces méthodes pro-cure une sécurité du prêteur à 95 %, mais celle-ci peut n'être valable que sur le mandat en cours car les électeurs ne sont pas toujours sensibles à la bonne gestion ainsi qu'a pu le constater un maire de ville moyenne, auteur d'ouvrages réputés sur le management local, et qui n'a pas été renouvelé en mars 1989...

► Michel Klopfer est consultant, maître de conférences à l'ENA et à l'Institut d'études Inaki Goikoetxeta, vice-conseiller à la

justice et chargé des relations euro-

péennes du gouvernement basque. «C'est un concept qui est compris par les pays de la CEE moins centralisa-

teurs que la France. Une partie du

Pays basque est inche dons l'Aqui-

taine et par cette coopération nous

pourrons contribuer à son développe-

Cet objectif est partagé par les res-

ponsables aquitains puisque les Pyré-nées-Atlantiques est le seul des cinq

départements concernés à disposer

d'un siège à la commission bilatérale.

« Dans quelques années, la frontière

qui nous sépare disparaîtra, déclarait il y a un an José Antonio Ardanza.

Alors il ne restera plus entre nous que

les barrières que, par inertie ou par

PHILIPPE ETCHEVERRY

préjugé, nous n'aurons pas su suppri

ment économique et culturel».

### HEURES LOCALES

# La Guadeloupe retrouve ses couleurs

Un an après le passage du cyclone « Hugo », les élus de l'archipel croient plus que jamais à l'avenir d'un tourisme maîtrisé

POINTE-A-PITRE

de notre envoyé spécial

E cyclone Hugo a dévasté la Guadeloupe le 16 septem-bre 1989. Aujourd'hui, ques cocotiers accusent encore le ciel de leurs moignons déchiquetés, mais la végétation tropicale a recouvert la plupart des traces de son passage.

La nature a pansé les plaies, les hommes tentent maintenant de reprendre confiance. Le conseil régional, qui s'est pour la première fois impliqué dans l'organisation de la Route du Rhum, a pu peser les bénéfices de son investissement de 5 millions de francs. Par la grâce de Florence Arthaud, le 18 novembre 1990 est devenu une date historique de la conquête des mers à laquelle le nom de la Gua-deloupe restera associé.

CONTRACT.

' id'Ag

11.1

 $e^{i(x),k(y)y} \in \Xi$ 

A CONTRACTOR

= · 0.2.

The second

20 J. Mary

Light to be

The state of

or management

torse series

Frances.

3000

e the sing

ta single

er er er erge

r School 3

Property and

H. Burga

La campagne publicitaire enga-gée en métropole à cette occasion a également sans doute participé au rétablissement d'une image que chacun voyait très compromise un an auparavant. Dès décembre, un mois avant l'ouverture traditionnelle de la saison touristique, les 4 700 chambres d'hôtels de l'île étaient pratiquement toutes occu-

Les Guadeloupéens semblent avoir pris conscience pendant la longue saison sèche et blanche de 1989 du rôle du tourisme dans leur économie. Certains avancent même que la réputation d'inhospitalité qui dessert souvent l'image de l'île pourrait heureusement en faire les frais.

#### Relancer la Côte sous-le-vent

C'est ainsi que trois ans après une troisième édition de la Route dn Rhum vilipendée à travers tout l'archipel, le conseil régional peut maintenant faire du tourisme une de ses priorités : « Nous avons demandé à l'agence de l'environnement, du tourisme et des loisirs de explique Félix Proto, président (PS) de l'assemblée régionale. Les l'avenir touristique de la Guade-

OUDE » La relance du domaine hôtelier de Fort-Royal est l'action la plus spectaculaire et la plus significative du conseil régional. Cet hôtel lui a été cédé par le tribunal de grande instance de Bordeaux à la suite de la faillite frauduleuse de son

rente de celle qui occupe la clientèle de la zone littorale de Grande-Terre, entre Gosier et Saint-Francois. Aux activités nautiques d'une plage adossée aux contreforts boisés de la Soufrière, les aménageurs ont bien entendu ajouté tennis et golf, mais surtout la possibilité d'excursions vers la forêt du parc national ou la mangrove du Grandcul-de-sac marin.

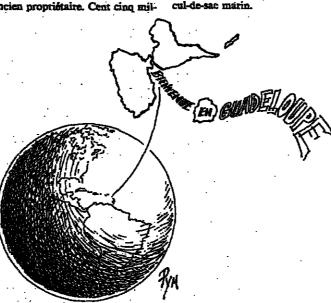

lions de francs de travaux ont été engagés pendant un an pour faire de cet ancien chaînon du Club Méditerranée – fermé pendant quatre ans à la suite des attentats indépendantistes de 1984, qui avaient fait fuir la clientèle nordaméricaine -, le pôle d'attraction du tourisme de la Côte sous-levent. à Basse-Terre.

Cette côte est la partie déshéritée de l'archipel : la dernière à avoir été desservie en eau et en électricité. Elle a toujours souffert d'un manque de confiance des investisde Fort-Royal le point d'ancrage d'une activité touristique diffé-

Les communes de Sainte-Rose et de Deshaies sont les premières à profiter de la réouverture de Fort-Royal. Les commerces, les restaurants, les taxis voient leur activité augmenter. Le Crédit agricole envisage aujourd'hui d'agrandir son agence de Deshaies.

C'est un pari que tente le conseil égional en portant ses efforts sur la Basse-Terre, alors que la presque totalité de l'activité touristique est pour l'instant concentrée dans une seule zone de l'île. Cette démarche justifie de lourds investissements: pression des ponts à voie unique. le rachat et la réfection du

domaine de la Grivelière, une ancienne plantation de café sur les pentes de la Soufrière, au-dessus de commune de Vieux-Habitants.

Des priorités que ne conteste pas Ernest Moutoussamy, maire (apparenté communiste) de Saint-François. Son arrivée à la mairie a précédé de peu Hugo. Le cyclone a fait 35 millions de francs de décâts sur cette commune de 8 000 habitants, véritable Riviera guadeloupéenne avec son golf, sa marina et des hôtels de luxe. M. Moutoussamy souhaite profiter de la reconstruction pour rééquilibrer le développement de Saint-François, entièrement voué depuis plusieurs années au tourisme : « Nous avons des propositions d'aménagement qui nous permettraient largement de doubler nos capacités d'accueil. Mais nous ne voulons pas le faire dans n'importe quelles conditions. Les capacités de la commune en équipement arrivent à saturation. Il nous faudrait une autre station d'épuration. Nous voulons program-mer, maîtriser notre développement. Il devrait s'appuyer autant sur la pêche, l'artisanat, l'agriculture que le sourisme. Il n'est pas possible qu'à cause d'une activité dominante à caractère saisonnier, deux populations cohabitent sans jamais se fréquenter.»

### 300 000 touristes

Le tourisme, que les Guadelou-péens ont souvent ressenti comme « imposé », devient aujourd hui une ressource essentielle de l'île. Avec environ 300 000 visiteurs par an (pour une population de 340 000 personnes), son chiffre d'affaires est déjà équivalent à celui de l'agriculture. Elus et conseil régional ne veulent pas qu'il se substitue aux activités traditionnelles, même și le marché potentiel de l'Europe et de l'Amérique permet d'envisager un double-ment, voire un triplement, de la fréquentation dans les prochaines

CHRISTOPHE DE CHENAY

# Technopoles: des oasis dans le désert de la recherche

de notre correspondant

O UELLES retombées une région peut-elle espérer de sa technopole? La question était au centre des débats de la récente assemblée générale de Franceassemblée générale de France-Technopoles, une association qui regroupe trente-trois technopoles françaises. Les participants ont été accuellis, les 18 et 19 décem-bra, par Jean Barcellini, responsa-ble de la technopole de l'agglomé-ration toulousaine, fier à l'évidence de représenter une ville qui, selon ses propres mote, «fait envies. Pour confirmer le propos, le maire, M. Dominique Baudis, n'a pas manqué de souligner le développement de Toulouse et de son agglomération, qui compte aujourd'hui plus de six cent mille habitants : «En 1989, plus d'une entreprise de haute technologie s'est créée per jour à Toulouse, permettant quelque sept mille créations nettes d'emplois sur l'agglomération.»

#### Réseaux nationaux et internationaux

Satisfecit général donc dès le lever de rideau d'une manifestation censée exalter le rôle des technopoles, qui constituent, à en croire M. Jean-Yves Delaune, délégué général d'Atlanpole à Nantes, «un début de réponse au déficit en recherche dont souffre la France». Mais la réalité - et les travaux

de l'assemblée l'ont mis en exer-gue – a du mal à se satisfaire de cet enthousiesme de commande. Une enquête commandée à la DATAR (Délégation à l'aménage-ment du territoire et à l'action régionale) semble d'alleurs mon-trer que les technopoles ne par-viennent pas à diffuser largement leurs activités au-delà des matrices urbaines ou périurbaines. En clair, la logique des technopoles s'accommode mai d'une politique d'aménagement du terriéculibres économiques de zones

fortement contrastées. Mr Jacqueline Poussier, direc-

lante, notait que « le responsable de l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) était peut-être le seul intervenant à avoir cité des collaborations avec des petites villes ou des villes moyennes ». Ainsi a-t-on découvert que la zone d'influence de ces pôles technologiques reste étroitement limitée, obéissant plus à une logique de réseaux qu'à celle des solidarités territoriales. Toulouse, Rennes, Nice et les autres - qui ne contestent pas la place à part de Paris en tant que centre de décision - jouent à l'évi-dence la carte des échanges hexagonaux, voire internationaux. plutôt que celle des difficiles relations de voisinage avec des villes, des bassins d'emplois qui ne sont

pas toujours au diapason. Certains des participants de l'assemblée générale ont voulu y voir un problème de communication. Ainsi, en Midi-Pyrénées, des villes moyennes comme Castres, Albi ou encore Rodez seraient victimes de la faiblesse des réseaux routiers, d'un enclavement séculaire que de tout récents efforts dans le domaine des infrastructures tentent de corriger. Mais à y regarder de plus près, il semble bien aue les technopoles tournent le dos, par nécessité interne, au tissu régional qui les entoure. Elles se vivent comme des têtes de résegux de recherche, les nœuds d'un filet dont les mailles sont bien trop grosses, à quelques exceptions près, pour enserrer les

territoires régionaux. L'Etat et les collectivités territoriales pourraient favoriser l'irrigation du tissu économique régional. Mais, en dépit de la décentralisation de quelques CRITT (centres régionaux d'innovation et de transferts de technologie) - environ cent cinquante en France. les transferts de technolo

demeurent souvent à sens unique. **GÉRARD VALLES** 

### REPÈRES

du fonds départemental de la taxe

professionnelle au profit des dis-

tricts à fort potentiel. Un exem-

ple : le nouveau district d'Elbeuf

percevra 16,6 millions de francs de

l'usine Renault de Cléon au lieu de

7,4 millions lorsqu'il n'était qu'un

La ville du Havre, comme tous les

grands ports, n'échappe pas au

péril que représente la fuite vers

l'extérieur de ses activités mari-times traditionnelles. Le temps des

docks-fourmilières humaines, pris

dans le tissu urbain, est révolu. Les

quais à conteneurs sont rejetés à des kilomètres du centre-ville lais-

sant des bassins vides et une image

Havre, est caractéristique puisqu'il est situé à l'entrée de la ville, au

débouché de la seule voie autorou-

tière, à proximité de la gare SNCF.

Aucun voyageur ne peut donc

échapper à la vision de ce plan d'eau rectangulaire de 10 hectares, sans vie, bordé de docks à l'aban-

Un projet défendu par Patrick Fouilland, adjoint PS au maire

communiste de la ville, chargé de

l'urbanisme, veut justement trans-

former cette plaie dans le paysage urbain. L'objectif : profiter d'un

site de 60 hectares au point de

convergence des pénétrantes rails-

routes, pour « metire en scène une

Le projet est séduisant : une

arche «signal» dominant le plan

d'eau, la création d'un centre

d'échanges et d'un pôle d'activités

technologiques dans les bâtiments

Co supplément a été réalisé

avec la collaboration de

Rafaēle Rivais et de nos cor-

respondants : Robert Belleret

(Lyon), Etienne Banzet (Rouen), Jean-Jacques Lero-

porte de ville».

Le cas du bassin Vauban, au

Le Havre "-

veut ranimer

ses docks

BASSE-NORMANDIE Caen enterre son stade

Le chaudron de Venoix n'en peut plus. Les installations sportives du stade Malherbe caennais sont usées, fatiguées, ne correspondent plus aux exigences du club qui fait bonne figure pour sa troisième saison en première division. Vieux projet, la construction d'un stade régional de 20 000 places minimum sera ensin réalisée pour l'été 1993. Le conseil municipal de Caen vient de désigner un cabinet d'architectes caennais pour cet investissement de l'ordre de 150 millions de francs. Particularité et première architecturale en France : le futur stade, construit en site urbain à proximité de l'ancien, sera encaissé, avec une pelouse à 6 mètres sous le niveau du sol.

### HAUTE-NORMANDIE

Oui au district d'Elbeuf, non à Rouen

Les projets de transformation de deux importants SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) de Seine-Maritime viennent de connaître des sorts opposés. Celui d'Elbeuf (54 600 habitants pour dix communes), dirigé par le maire socialiste de cette ville, René Youinou, a été transformé en district, ce que n'a pas réussi Laurent Fabius, président du syndicat de l'agglomération de Rouen (394 000 habitants pour 33 communes).

A Elbeuf, on attend beaucoup du futur district dans une agglomération qui ne s'est toujours pas remise de la disparition dans les années 60 de la mono-industrie textile, remplacée par une autre mono-industrie, automobile cette fois, avec l'usine Renault de Cléon. Le taux de chômage s'élève à 13,5 % dans le bassin d'emploi, dont 58 % de femmes.

Le président du SIVOM de l'agglomération de Rouen s'est heurté au tir de barrage organisé par Jean Lecapuet. L'avantage de la dotstion globale de fonctionnement perçue par un district est l'argument principal de M. Fabius au

restaurés des anciens docks. La moment où l'agglomération va se Compagnie générale maritime a ouvert la voie en y construisant son centre de direction. S'y ajoutelancer, dès 1991, dans la construction d'un réseau de métro-bus estimé à 2 milliards de francs. raient des activités nautiques de M. Lecanuet a mobilisé les élus ruraux qui craignent la redistribution à leurs dépens des ressources RHONE-ALPES

### Un nouveau

palais de justice à Lyon en 1994

A près quelque quinze années d'attente, les magistrats et les fonc-tionnaires de justice de Lyon – qui travaillent dans des conditions souvent épouvantables - avaient fini par considérer le projet de nouvelle cité judiciaire comme un « palais des chimères». L'approba-tion récente par le préfet du Rhône d'un avant-projet détaillé, qui doit précéder de peu la délivrance du permis de construire, a ravivé leurs

Le nouveau palais de justice, qui existe déjà sous la forme d'une maquette, devrait être livré au début de 1994. Son coût, avoisi-nant 500 millions de francs, devrait en faire « le chantier du siècle» de la chancellerie.

Lorsque Pierre Arpaillange, alors garde des sceaux, donna, en juillet 1989, un virtuel feu vert budgé-taire, Yves Lion, l'architecte pressenti au milieu des années 70, dut largement remanier son projet pour l'adapter aux besoins nou-

Le bâtiment qu'il a conçu « s'organise en équerre » et conserve grosso modo la forme d'un peigne, entre les dents duquel des jardins en gradins viendront coiffer les dif-férentes salles d'audience.

D'une surface utile de 22 500 mètres carrés (pour 52 000 mètres carrés hors tout), le futur palais – dont les matériaux de base devraient être le granit, le verre et le cuivre (pour les toits) – sera la plus importante enceinte judiciaire de France, après Paris, puisqu'elle regroupera l'ensemble des juridictions et des services - tribunal de grande instance, cour d'appel, cour d'assises et même tribunal de commerce -, employant environ six

Le début des travaux est prévu au printemps prochain. Pour l'heure, aucun choix n'a été opéré quant à la destination du vétuste mais historique «palais aux vingt-quatre colonnes» qui borde la Saône et le Vieux Lyon.

# Fonctionnaires tchèques à l'école communale française

Paris et Prague coopèrent pour former des cadres territoriaux

la ville d'Ostrava viennent de passer trois mois en France dans le cadre d'un accord de coopération entre cette ville tchécoslovaque et l'Insti-tut de la décentralisation. « Nous rivions dans un système hypercentralisé depuis quarante ans, explique Jiri Smejkal, le maire d'Ostrava. Il nous faut changer non seulement le système politique mais aussi le mode de gouvernement municipal. Les anciens schémas de pouvoir ne sont plus adaptés. Il existe même une déformation des esprits. Qui pouvait nous communiquer son expérience de la décentralisation? La France.» Rien de prédisposait Jiri Smejkal Voilà pourquoi Jana Lindovska,

une jeune femme de vingt-sept ans, est arrivée à Lorient à l'automne dernier pour s'informer de la façon dont une ville française aborde le développement économique local. Ses collègues, selon leur spécialité, se sont retrouvés en stage de forma-tion à Grenoble (sécurité publique), Saint-Denis (aide sociale), Boulogne-Billancourt (traitement de l'eau) et Toulon (culture et éducation).

Ancien professeur d'économie à l'Ecole supérieure des mines d'Ostrava, Jana Lindovska est allée de découverte en découverte pendant son séjour breton. Elle a étudié en détail les zones de création d'entre-prises de l'agglomération lorientaise, persuadée qu'il y a là un outil utilisable dans sa ville natale, gros centre industriel et minier guetté par la crise. a Qui peut gérer le développement économique local, sinon la ville elle-même?», s'exclame cette ancienne spécialiste de la planifica-

Mais la jeune fonctionnaire tchèque s'est surtout intéressée à la coopération intercommunale. Même si elle ne comprend pas bien pourquoi «on passe au district avant d'avoir épuisé toutes les possibilités du SIVOM», elle estime que l'inter-communalité à la française est une réponse possible aux difficultés d'une ville-centre comme Ostrava en matière de sécurité, d'ordures ménagères et de transports en com-

Comment utiliser et transmettre l'expérience acquise en trois mois d'immersion dans les collectivités locales françaises? Ivan Smolik, trente-cinq ans, ancien professeur de philosophie, en stage au service scolaire de la ville de Toulon, se le demande : « Les choses ont dû beaucoup changer depuis notre départ.» Une nouvelle organisation vient en effet d'être adoptée pour les services municipaux d'Ostrava. Mais Jiri Smejkal et son équipe tâtonnent encore. L'association des villes tchèques s'est réunie la première fois le 11 ianvier dans le but de peaufiner le statut de ville prévu dans la réforme constitutionnelle.

la fonction municipale. Réélu le 24 novembre dernier, cet architecte doit se consacrer à plein temps à sa mairie, tant les problèmes se bousculent au quotidien : « Nous sommes passés d'un seul coup du centralisme totalitaire à l'autre extrême : l'anarchie, explique-t-il. Tous les quartiers de la ville, dont certains n'excèdent pas six cents habitants, réclament leur autonomie. C'est un peu dance-

mille habitants de sa ville, Jiri Smejkal ne dispose que de deux cent cinquante fonctionnaires. Dont cinq senlement ont désormais une idée de ce que peut être la gestion locale. Il sourit : « Nous manauons tellement de tout que, parfois, nous n'avons même pas conscience de ce qui nous manque. » Pour tenter de recenser les besoins de cette grande ville du nord de la Moravie, les experts de l'Institut de la décentralisation vont y réaliser un audit. Paul Graziani, président de l'institut, sénateur (RPR) des Hauts-de-Seine, espère que cette opération-pilote avec Ostrava débouchera rapidement sur une coopération plus globale pour la formation des cadres territoriaux tchécoslovaques. Un colloque international devrait être organisé à Prague à l'automne pro-

JEAN-JACQUES BOZONNET

### LES COLLECTIVITES LOCALES SONT PARTOUT À LA UNE

Mais qui peut mieux faire comprendre leur rôle dans l'économie et la société d'aujourd'hui que les élus eux-mêmes à travers leurs activités, leurs témoignages et leurs démarches

Pour bien saisir ces réalités, rejoignez les lecteurs de

# DEPARTEMENTS COMMUNES

la revue de l'Association des maires de France et de l'Assemblée des présidents des conseils généraux et découvrez, avec le numéro de janvier, sa formule rénovée.



16 Le Monde • Dimanche 13 - Lundi 14 janvier 1991 •••

# MÉTÉOROLOGIE

Prévisions pour le dimanche 13 janvier Temps perturbé sur le Sud-Est



SITUATION LE 12 JANVIER 1991 A 0 HEURE TU



sera froid et les gelées toucheront toutes les régions. C'est sur le Sud et l'Est que les nuages seront les plus abondants. Du sud des Alpes à la Corse, ils dogneront même des pluies et des ondées et de la neige en mon-

Lundi 14 janvier : nuages et pluies sur le Sud, nuages, éclaircies ail-leurs. – Sur le pourtour méditerranéen, le sud des Alpes et le sud du Massir midi ces intempéries se limiteront au sud des Alpes, à la Provence, à la Côte d'Azur et à la Corse, tendis que des éclaircies apparatiront près du golfe du Lion. La neige se montrera au-dessus de 1 100 mètres le matin, 600 mètres l'après-midi. Le vent soufflera fort d'est entre Côte d'Azur et Corse, de nord à nord des Alpes, à la Bourgogne ainsi que du Massif Central aux Pyrénées, nuages et éclaireies alterneront. On pourra voir quelques flocons de neige en montagne à besse aktude. Sur le reste de la France, du Nord au

bassin parisien, au centre au Bordalais ainsi que sur la Normandie, la Bretagne, les pays de Loire, après de rares brumes matinales, le temps sera ensoleillé malgré quelques nuages passa-

de 4 à 6 degrés près de la Méditerra-née. Ailleurs, elles seront comprises entre 0 et - 5 degrés.

L'après-médi, il fera de 9 à 12 degrés près de la Méditerranée, de 4 à 7 degrés de la Bretagne et du Cotentin au Sud-Ouest, de 2 à 4 degrés sur les



TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé le 12-01-91 Volours extrêmes relevées entre le 11-01-91 à 6 heures TU et le 12-01-91 à 6 heures TU

| PERFEGIAN IS 10 P. RENNES II 4 N. ST-ETIENGE 16 3 P. STRASBOURG 16 CC                 | ISTANBUT<br>JERUSALI<br>LESBONNI<br>LONORES                              | M 15            | 5 B<br>6 D<br>8 D<br>2 A | TUNIS YARSOVE VENE VENE P                                                                        | <u> </u>                                 | 5 P<br>7 C<br>5 P                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CHERBOURG                                                                             | BELGRAD BERLIN BRUXELL LE CAIRE COPENHA DAKAR DELHI DIERBA GENEVE HONOKO |                 | 28 N<br>10 D<br>5 P      | MOSCOUL MAIRORS MAIRORS MEW-YORI OSLO PALMA-DE PÉKIN REO-DE-JA ROME STORGAPOU STORGY TOKYO TOKYO | 5 71 5 5 71 5 5 71 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | -3 DC -4 N C -7 C N C -12 N C -7 C N C N C N C N C N C N C N C N C N C |  |
| FRANCE  AMACTIO 8 3 D  BIARRITZ 4 6 P  BORDSAUX 11 7 P  BOURGES 11 5 C  REES 11 4 2 D | ALGER_<br>AMSTERD                                                        | PITRE 30 PRANGE | 21 D<br>FR<br>6 D<br>3 N | MADRID<br>MARRAKE<br>MEXICO                                                                      | URG 8<br>12<br>CH 22<br>24<br>5          | 8 N<br>2 D<br>6 P<br>5 D<br>10 8<br>4 P                                                                                                                                                     |  |

# TÉLÉVISION

Les programmes complets de radio et de télévision sont publés chaque samaine dans notre supplément dans dimanche-lundi. Signification des symboles : > signalé dans « le Monde radio-télévision » ; D Film à éviter ; » On peut voir ; » Ne pas manquer ; » aux Chaf-d'œuvre ou classique.

# Samedi 12 janvier

TF 1 20.50 Variétés : Sébastien, c'est fou l
22.40 Magazine : Ushuaia.
23.40 Magazine :
Formule sport. LA 5 20.45 Téléfilm : 0.35 Au trot. 0.40 Journal et Météo. A 2 0.10 Mission sans retour.

20,45 Téléfilm : Duplex. 22.20 Magazine : Bouillon de culture. 23.45 Journal et Météo. 0.05 Divertissement: Les drôles de têtes en liberté.

FR 3 - De 20.00 à 0.00 la SEPT 0.00 Série rose : Almanach des des demois

0.30 Magazine : L'heure du golf. **CANAL PLUS** 

20.00 Journal, Météo et Tapis vert.

Souvenirs so Magazine ;

Le grand bazar. 

0.30 Au trot.

0.35 Journal et Météo

18.25 Magazine : Stade 2. 19.30 Série : Maguy. 20.00 Journal et Météo. 20.45 ► Téléfilm :

22.20 Magazine : Plastic. 23.20 Journal et Météo.

FR<sub>3</sub>

19.00 Le 19-20

20.40 Spectacle:

22.40 Cinéma:

0.50 Musique:

0.20

Poison d'amour.

de l'information. De 19.12 à 19.30,

Le cirque du soleil

of Rosy Ridge. == Magazine : Belies et bielles.

Camet de notes.

**CANAL PLUS** 

le journal de la région 20.10 Série : Benny Hill.

The romance

Ciné dimanche.

20.45 Cinéma :

22.55

20.30 Téléfilm : Les belles Américaines 21.50 Les Nuis... l'émission. 22.40 Flash d'informations. 23.00 Cinéma :

0.30 Cinéma : Vanille fraise. ==

Les sept cascadeurs. 22.20 Railye : Paris-Dakar. 22.52 Téléfilm : Mission sans retour. 0.05 Journal de minuit.

0.35 Série : Salut champion M 6 20.35 Téléfilm : Pour la vie d'un enfant. 22.15 Téléfilm :

Adieu Alcatraz. 0.00 Six minutes d'informa 0.05 Musique: Rapline. 1.00 Musique: Boulevard des clips.

LA SEPT 21.00 Téléfilm :

2.00 Rediffusions.

Blanche est la nuit. 22.30 Soir 3. 22.45 Documentaire Famine fatigue ou le pouvoir de l'Image. 23.40 Court métrage : Fary l'ânesse.

# Dimanche 13 janvier

TF 1 19.00 Lato sportif. 19.05 Magazine : 7 sur 7. Invité : Roland Dumas. L'ironie du sort. 19,55 Loto sportif.

LA 5 19.00 Série : L'enfer du devoir. 20.00 Journal 20.30 Drôles d'his 20.45 Cinéma : \* Tendres passions.

23.10 Rallye: Paris-Dakar. 23.45 Ciné Cinq. 0.00 Le journal de minuft.

19.25 Magazine : Culture pub. 19.54 Six minutes 20.00

Mademe est servie. 20.30 Magazine : Sport 6. 20.35 Téléfilm : Le détourne du vol 847.

22.20 M6 express. 22.25 Capital. 22.35 Cinéma: 0.00 Six minutes

d'informations 0.05 Musique: ou le cirque réinventé. 22.00 Magazine : Le diven. 22.20 Journal et Météo. Boulevard des clips LA SEPT

17.45 Théátre : Le baladin du monde occidental. Magazine : Le Monde-La SEPT. 20.30 Cinéma :

Wend Kuuni. le don de Dieu. 💵 21.40 Courts métrages. 22.30 Cinéma : Chocolat. == En clair jusqu'à 20.33 --

19.30 Flash d'informations. Du kındi su vendredi, Dessins animés : à 9 houres, sur FRANCE-INTER Ca cartoon.
20.30 Magazine:
L'équipe du dima
20.33 Cinéma: «ZAPPINGE» Une émission de GLEERT DENOYAN avec ANNECK COJEAN L'adieu au roi. == 22.25 Flash d'informations. et la collaboration du «Monde »

JOURNAL OFFICIEL

Est publié au Journal officiel du jeudi 10 janvier : UN ARRETE - du 23 novembre 1990 fixant le

classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau ea deux catégories. Sont publiés au Journal officiel du vendredi 11 janvier 1991 : DES DECRETS - nº 91-27 du 4 janvier 1991 portant publication du protocole portant modification de la conven-tion du 29 juillet 1960 sur la res-

bilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novem-bre 1982.

- nº 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la conven-tion sur la protection des res-sources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un

protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de poliution dans la région du Pacifique sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifi-que sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouveile-Calédonie) le 25 novembre

~ nº 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et modifiant les décrets nº 61-610 du 14 juin 1961 et nº 62-1235 du 20 octobre 1962. **UN ARRETE** 

~ du 10 décembre 1990 modi-fiant l'arrêté du 7 mars 1985 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles dans et sur les froits et légumes.

# CARNET DU Monde

<u>Décès</u>

- M= Bismuth née Louise Hayat, M. et M= Claude Boss M. et M= Jacques San Leurs enfants, petits enfants et

M. Victor RISMUTH. L'inhumation a en lieu le vendredi 11 janvier 1991

Leurs-remerciaments vont à tous ceux qui out bien voulu manifester leur sympathie, et leur reconnaissance à tout le personnel de la Fondation Rothschild pour sa compétence et ses soins attentifs.

- Orléans, Garons, Fouras, Paris,

M. et M= B. Cantan et leur fils. M. et M= Y. Orcel et leur fille, M. et M. J.-M. Meunier, M. et M. A. Monlin, M. et M. A. Moulin, ont la douleur de faire part du dé

M= Marthe CANTAU, née Elie-Rousselot,

12 janvier 1991, à 16 h 30, en l'église

- M= Claire Chaze, sa fille, Mª Nathalie Chaze, sa petite-fille, M. et M= Maurice Fouks, son fière et sa belle-sœur, ont la tristesse de faire part de la mor de

M= Rachel CHRAMOV, nec Fouks.

L'enterrement aura lieu à Bagneux le lundi 14 janvier 1991, à 11 heures

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs ni couronnes.

CARNET DU MONDE racif: la ligne H.T. nems : 40-65-29-94

Toutes rubriques \_\_\_\_\_\_ 92 l Abounés et actionnaires ... 80 l

Nos abonnés et nos actionnaire bénéficiant d'une réduction sur le insertions du « Carnet du Monde, sont priès de béen vouloir nous con muniquer leur numéro de référence

- Tours, Azay-le-Rideau, Paris, M. et M= Marcel Jacquet,

ses parents. Ses frères et soturs, Ses nevenx et mèces Et leurs enfants, Ainsi que toute la famille, ont la tristesse d'annoncer que

Gay JACQUET.

85, boulevard Heurteloup, 37000 Tours.

- Les Amis du monde du théâtre

Guy JACQUET

[Diptions d'études hispaniques, d'anglais et d'arabe littéraire, (lay Jacquet, qui a assisté Jean Viller au Festivel d'Avignon, a travellé avec les grands norse de thétier populaire, comme avec lécolés listaille ou Rob Willen. Il a teste son derrier rôle evec librest litterichel dess Cripara, è la Criés Thétère national de literatille, où il devait commence à réplèter les Paravents de Jean

son épouse, Monique Lathelier-Mar Et Catherine Lathelier,

ses filles, Adrien Marécha Marie et Sophie Lombard,

ont la grande tristesse d'annoncer le décès de Bernard LATHIELIER,

président de chambre à la cour d'appel de Paris, evalier de la Légion d'honne survenu le II janvier 1991.

Le cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 15 janvier, à 13 h 45, en l'église Sainte-Anne, 186, rue de Tol-bisc, Paris-13.

L'inhumation aura lieu à Gergy (Saone et-Loire), le mercredi 16 jan-vier, à 14 h 30.

22, boulevard Kellermann, 75013 Paris.

# MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 5433 HORIZONTALEMENT

i. Ne fait jamais l'original. Peuvent « pousser » dans un jardin. – II. Qui nous est très chère. Coule chez des voisins. Est. – III. Note, La rege. Au sant du lit. – IV. Point du jour. Un bon plan en cas de catastrophe. Dans la Côte - d'Or. – V. Grand, pour les 123456789 101112131415

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bonnes œuvres. Fait un travail qui demande du disceme ment. Pour les hommes qui ne portent pas la culotta. -VI. Sur la Loire. On y produit beaucoup de lentilles. Mat pour AII annoncer qu'on va faire une passe. -VII. Instrument à vent. Prendre les restes. -VIII. Touchées par un roi. - IX. Pronom. XH Valeur du silence. Qui XEI ont profité du soleil. - XIII X. Crée des obliga-tions. Cri de celul qui a été transporté.

XV |

XI. Remercis. Passe pour une poire. -XII. Out peuvent faire rough. Très dur. Bout de bois. - XIII. Circule à l'éuranger. Son ramage est en rap-port avec son plumage. Qui ne semble pas du tout rongée. — XIV. Etre très regardant. N'est pas grand quand il est gros. — XV. Fut cordale avec les Anglais. Domine son entourage.

VERTICALEMENT

1. Ses traits sont vraiment très beaux. Un grand mouvement en parlant. — 2. Neppe. Cherchée par ceux qui alment les affaires. — 3. Saint. Montment au mort. S'op-pose à la minute. — 4. Fleur. Un saint dont on a beaucoup chante is légende. Partie de Pékin. 5. Quand elle est noire, il y a besu-coup d'os. Va et vient. Coule en France. - 6. Refroids. Déesse. Se manger, Porteit les armes. - 9. Un viell ennui. Donné per le chef. Ne fait pas toujours l'objet d'une demande. - 10. Panier de pêche. Qui comprend tout. - 11. Perdus

quand ça tombe pile. Parfois cou-pées pour faire des bottes. A deux côtés. — 12. «Esnor» de l'acceptante Peut être accusée quand on est mai assuré. — 13. N's pas son compte d'électrons. Qui fait attention à ne pas se mouiller. — 14. Fournit un très bon jus. Almait jouer sux dames. En Serbie. — 15. Participe. Parties de «billes». Orifice dans un

Solution du problème re 5432 Horizontalement

i. Harassant. - II. Ecollères. -W. Recettes. - IV. Br. Et. Su. -V. Ibis. Eros. - VI. Cerneras. -VII. Mou. - VIII. Diablesse. - IX. En. Séples. - X. Nu. Renne. - XI. Sets.

Verticalement

1. Herbicide. - 2. Acerbe. Inné. -3. Roc. Imna. Ut. - 4. Ale. Snobs. - Stra. Euler. - 6. Setter. Epée. Are. Raisins. - 8. Nessos. Sans. 9. Ts. Us. Lésée.

**GUY BROUTY** 

international costre

...

: 2.5**5**5

400

. . .

and it

CE 4: g

· . '''' IT

`≧Martin

in one

APPENDING

34 . - m

### Le gouvernement prévoit 750 millions de francs d'économies sur la radiologie en 1991

La commission de nomenclature de la Caisse nationale d'assurance-maladie a été saisie pour avis vendredi 11 janvier d'une série de mesures qui doivent per-mettre de réduire de quelque 750 millions de francs en 1991 les remboursements d'examens de

Ces dispositions, qui émanent du ministère de la santé, s'inscrivent dans le cadre du plan de maîtrise qui, comme l'a récemment rappelé M. Bruno Durieux, ministre de la santé (*le Monde* du 18 décembre), doit peser non pas sur les malades mais sur les professions de santé.

L'activité des radiologistes, qui s'est accrue de 24,2 % ces deux der-nières années, devrait être amputée de quelque 11 % en 1991. La première mesure consiste à réformer le mode de tarification des actes de radiologie conventionnelle, aboutissant à une économie de l'ordre de 600 millions de francs.

Une cotation de base sera introduite (elle sera remboursée sur la base de 215 francs), et les actes techniques seront en partie forfaiti-sés afin d'éviter la multiplication des clichés superflus. En revanche, les radiographies permettant de contrôler le transit de l'intestin grêle et certaines radiographies du colon seront mieux rémunérées.

En second lien, les examens réalisés à l'aide d'un scanner feront

l'objet d'une cotation nouvelle. L'acte intellectuel du praticien sera «facturé» à hauteur de 125 francs mais l'acte technique sera lui aussi forfaitisé (de 554 à 626 francs) selon la catégorie de l'appareil, le nombre d'examens annuels et la localisation géographique (Paris, banlieue, province) du laboratoire. Ces dispositions, auxquelles seront soumis les cent quarante scanners installés dans le secteur libéral, doivent déga-

ger 150 millions de francs d'écono-

mies en 1991. Au passage, elles per-

pas avoir à procéder à des avances

L'ensemble de ces mesures ainsi que celles qui ont déjà été prévues par le gouvernement (forfaitisation des actes de biologie pour les clini-ques privées, accord préalable pour la prise en charge de certains médi-caments et baisses de prix de spé-cialités dont l'efficacité thérapentique n'est pas avérée, réduction de certaines prestations des pharma-ciens), doivent permettre de réduire de 10 milliards de francs en 1991 les

Après accord avec les syndicats

### Les entreprises de travail temporaire vont adhérer à une caisse unique de retraite complémentaire

Désormais, les salariés perma- MATT et l'UNETT, et les organisations syndicales (CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO). La CGT a réservé neats du travail temporaire et les intérimaires seront affiliés à une seule caisse de retraite complémentaire, l'IREPS (Institution de retraite et de prévoyance des salariés) pour les salaires inférieurs au plafond de la sécurité sociale et la CIRCA (Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres et assimilés) pour la partie supérieure au plafond. Un

Jusqu'à présent, les intérimaires cotisaient à plusieurs caisses en raison de la multiplicité de leurs de perdre des points de retraite et la reconstitution des carrières était souvent délicate. Avec une caisse

unique, ils pourront bénéficier des mêmes avantages que les autres sala-

BANQUES

THE PART OF THE PA

### Accessible aux commercants

accord en ce sens a été signé le 10 janvier entre les deux syndicats professionnels de l'intérim, le PRO-

### Le fichier national contre les chèques volés entrera en service le 18 janvier

M. François Doubin, ministre délégué au commerce et à l'artisanat, M. Jacques de Larosière, gouverneur de la Banque de France, et M. Jacques Dermagne, président du Conseil national du commerce, viennent d'annoncer le lancement, pour le 18 janvier prochain, du premier service national de détection des chèques volés ou perdus.

Le fichier national des chèques volés ou perdus (FNCV) pourra être consulté par les commerçants

o Mª Monique Bourven rejoint le Crédit national. – Mª Monique Bourven, qui avait démissionné en décembre dernier de ses fonctions de directeur général adjoint du Crédit agricole, vient d'être recrutée comme conseiller anprès du président du Crédit national, M. Yves Lyon-Caen. Elle prendra ses nouvelles fonctions des lundi 14 janvier. Le conflit entre Mª Bourven et son directeur général, M. Philippe Jaffré, était né d'un désaccord stratégique sur les moyens de redresser les activités internationales. Elle refusait alors d'être dessaisie de ses fonctions opérationnelles (marchés des capi taux et international). M. Jaffre ayant décidé de nommer M. Elie Vannier, ancien chef de l'informa-tion à Antenne 2, à la direction des marchés de capitanx. Mª Bourven décidait alors de partir (le Monde du 1= décembre).

Le produit intérieur brut mar-chand a progressé de 1,3 % en France au troisième trimestre 1990. Le produit intérieur brut (PIB) marchand a progressé de 1,3 % au troisième trimestre 1990, après une hausse de 0,1 % au denxième trimestre et de 0,8 % au premier, selon les comptes nationaux trimestriels détaillés publiés le 11 juillet par l'INSEE. L'Institut prévoit pour 1990 une croissance de 2,8 % du PIB marchand (après 4 % en 1989 et 4,3 % en 1988) et de 2,6 % du le PIB total.

L'INSEE confirme le rebond de la production de biens manufacturés au troisième trimestre (2 % après une baisse de 1 % au deuxième trimestre). Les importations ont augmenté de 2,9 % (après - 0,8 % au second trimestre), et les exportations de 1,4 % après un repli de 3 % le trimestre précédent. La consommation des menages a encore ralenti (0,2 % après 0,5 %), ce freinage étant dû à la baisse de la demande en produits manufac-

victimes de l'escroquerie aux chèques volés qui porte, estime-t-on, sur 1,5 milliard de francs annuels. Le FNCV sera accessible par Minitel ou par lecteur automatique branché sur Minitel. L'abonnement sera gratuit mais chaque consultation coûtera 1,85 franc dont 0,50 franc iront à France-Té-Le fichier sera alimenté par les

services de police et de gendarme-rie et par les banques qui, dans

leur majorité, soutiennent le pro-

jet. La Banque de France et le Conseil national du commerce s'attendent, pour la première année, à 55 millions d'appels, soit des sultations sur moins de 2 % deschèques échangés. On devrait atteindre 120 millions d'appels la deuxième année et 200 millions en régime de croisière, soit un chèque sur quinze environ. La mise en place du fichier a coûté 89 millions de francs, supportés pour un tiers par la Banque de France, et les frais de fonctionnement annuels; seront de 91 millions de francs. L'amortissement des investisse ments devrait se faire sur trois ans. La Banque de France et le Conseil national du commerce estiment que tous les chèques ne méritent pas vérification. L'analyse du comportement des fraudeurs aurait permis de déceler que les commerces les plus exposés sont ceux qui ont un fort volume de transactions et dont l'achat moyen est élevé (les grands spécialistes du bricolage par exemple), les com-merces à faible volume de transactions et dont la valeur moyenne de l'achat est élevée (bijouterie) et ensuite les supermarchés et les commerces alimentaires de proxi-

mité. Selon le CNC (Conseil national du commerce), vérifier tous les chèques supérieurs à 1 000 francs ou ceux supérieurs de 10 % à la valeur moyenne des dépenses permettra d'obtenir une sécurité

Le FNCV sera-t-il pour autant efficace contre la fraude organisée? Rien n'est moins sûr. Les réseaux de vol et d'écoulement des chèques sont parfaitement organisés pour étaler la fraude sur un laps de temps très court compris entre vingt-quatre et quarante-huit heures, soit bien trop rapidement pour permettre souvent la découverte du vol et l'inscription des numéros de chèques sur le FNCV. Le fichier devrait en tout cas être dissuasif contre de la fraude occasionnelle. Des études de faisabilité ont été lancées pour permettre l'interconnexion du FNCV avec le fichier des interdits de chéquiers et des chèques sans provision.

 L'AFB propose d'assimiler les chèques sans provision à une contravention. - M. Dominique Chatillon, président de l'Associa-tion française des banques (AFB), a proposé, le 10 janvier, de considérer les chèques sans provision non comme des délits, mais comme des contraventions. Selon M. Chatillon, les petits chèques sans provision pourraient être assimilés à une contravention de classe 4 et donner lieu à une amende de 1 300 à 2 500 francs.

### **AGRICULTURE**

Dénonçant une « politique trop libérale »

### La Confédération paysanne occupe plusieurs sièges de fédérations du PS

Des militants de la Confédération paysanne ont occupé vendredi 11 janvier dans une quarantaine de départements les sièges des fédérations du Parti socialiste pour a dénoncer l'orientation de plus en plus libérale de la politique agricole et amener les responsables au pouvoir à prendre position pour un

La Confédération souligne que « jamais la détresse et le désespoir des paysans n'ont été aussi profonds », tout en estimant ou « il est encore temps d'éviter le pire en

changeant l'orientation de la politique agricole ». Elle demande que « des mesures financières d'urgence soient prises pour sauver les éleyeurs d'orins et de bovins ».

La Confédération paysanne, née en 1987, est considérée plutôt comme de « sensibilité de gauche ». Elle revendique 20 % des voix aux élections des chambres d'agriculture. M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du PS, recevra les responsables de cette organisation dans un dizaine de jours.

### INDUSTRIE

Acquérant les parts de la GMF

### La Redoute devient le seul propriétaire de La Maison de Valérie

La Redoute, numéro un en France de la vente par correspon-dance (VPC) et filiale intégrée du groupe Printemps, qui avait acquis la moitié du capital de la huitième société du secteur, La Maison de Valérie, en mars 1989, vient d'acquérir de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) les 50 % qui lui man-quaient. La GMF, que préside M. Jean-Louis Pétriat, avait récupéré La Maison de Valérie en même temps que la FNAC, lors de l'effondrement des Coopératives de consommateurs, en 1985.

La Redoute (12,9 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1989) exploite également en France deux autres maisons de VPC, Movitex, spécialisée dans la vente aux plus de cinquante ans, et Vert Baudet, destinée aux enfants. Le chiffre d'affaires de La Maison de Valérie a dépassé en 1990 le milliard de francs.

La GMF entre dans le capital de La Redoute de manière symbolique (moins de 2 %), et M. Pétriat occupera un siège au conseil d'administration. Un projet de catalogue en commun des-tiné aux 2,7 millions de fonctionnaires sociétaires de la GMF va être mis à l'étude.

### Déjà numéro un français

### Besnier achète les Fromageries Girod

Les deux sociétés ont annoncé jeudi 10 janvier dans un communi-qué commun que le groupe Besnier va prendre le contrôle des Froma-geries Girod. Le célèbre reblochon Beulet, la tomme de Savoie, la reclette et le gruphe produits par raclette et le gruyère produits par l'entreprise familiale Girod (243,5 millions de francs de chiffre d'affaires) vont donc rejoindre le camembert Président et Pierre Lanquetot et les autres fromages du groupe Besnier.

Numéro un français du fromage Besnier qui avait déjà doublé sa taille en juillet dernier avec l'acquisition de Bridel (le Monde du 11 juillet 1990) et représente un chiffre d'affaires total de 17 milliards de francs dont 25 % à l'exportation conforte ainsi sa position sur le marché européen des fro

L'opération devrait être réalisée d'ici à la fin du mois de janvier. Le prix de cession devrait être fixé entre 190 et 210 F par action.

Sur la Manche-Onest

### TRANSPORTS

**Brittany Ferries** a transporté 24% de passagers de plus en 1990 qu'en 1989

Pour la troisième année consécutive, le groupe maritime Brittany Ferries, dont le siège est à Roscoff, aura dégagé des résultats financiers positifs. Le chiffre d'affaires a atteint 1,7 milliard de francs.

Le nombre de passagers transpor-tés sur les lignes de la Manche-Quest et sur la ligne Plymouth-Santander a atteint 2,6 millions, soit 24 % de plus qu'en 1989. Le programme d'investissement en nouveaux navires (deux ferries à construire en Finlande) décidé en 1990 a été par ticulièrement important (1,3 milliard de francs).

«L'ouverture prochaine du lien fixe entre la France et la Grande-Bretagne ne nous fait pas peur à condition que la modernisation des ports de l'Ouest ne soit pas stoppée et que les infrastructures routières soient renforcées, par exemple l'axe Saint-Maio-Nantes», a déclaré le président du groupe, M. Alexis

A propos de la politique relative à la marine marchande, M. Gourven-nec a renvoyé dos à dos le gouverne-ment Chirac et celui de M. Rocard: « Les moyens pour développer une ambition maritime sont insuffisants. A un malade, il ne suffit pas de donner de l'aspirine. Et puis, quand il s'agit d'aides, l'Etat commence par se subventionner lui-même...», a-t-il

### Embargo et chute du cours du dollar

### Aérospatiale pourrait être en déficit en 1990

M. Henri Martre, président du groupe Aérospatiale, n'a pas insisté outre mesure dans le bilan on'il a présenté à la presse le 10 janvier, sur les pertes que sa société pourrait connaître au cours de l'exercice clos.

L'embargo décidé à l'encontre de l'Irak obligera à inscrire au chapitre des profits et pertes des livraisons d'armes en instance de paiement. Plusieurs centaines de missiles et une dizaine d'hélicoptères commandés ne seront pas livrés à Bagdad. C'est dire que les pertes dues à la conjoncture inter-nationale se chiffreront en centaines de millions de francs. L'événement qui a achevé de mettre Aérospatiale en déficit est la chute du dollar qui a fluctué autour d'un cours de cinq francs que M. Martre estime de 32 % inférieur à la valeur réelle de la monnaie américaine.

#### « Mauvaise, mais honorable»

C'est pourquoi en attendant que les comptables précisent l'étendue des dégâts financiers, le président d'Aérospatiale a préféré souligner les résultats les plus favorables de l'année passée. Au premier rang de ceux-ci, les prises de com-mandes qui ont atteint 55,3 milliards de francs, alors qu'il n'était attendu que 50 milliards. Les arti-sans de cette réussite sont Airbus (404 appareils vendus au lieu des

270 prévus), l'avion de transport régional ATR (80 appareils), les hélicoptères (289 appareils dont 92 % à l'exportation) et les satel-lites (10 milliards de francs de commande). Aérospatiale possède, à ce jour, un portefeuille de 120 milliards de commandes con-

tre 90 milliards, il y a un an. La division des missiles tactiques est celle qui semble la plus déficitaire, mais M. Martre ne veut pas désespérer. « La situation est mauvaise, a-t-il déclaré, mais honorable. » Il a fait état d'un catalogue complet de missiles allant de l'anti-char ERYX au RM5, en passant par le missile sol-air-surface ASTER, le missile anti-navire ANS.

M. Martre, qui est un chaud partisan des associations multiples permettant d'éviter des concurrences inutiles et de mieux répartir les dépenses de recherche et de développement entre industriels, travaille à la naissance d'un nou-

Après Eurocopter dans les héli-coptères, Euro-Hermespace pour la navette spatiale, Airbus pour les grands avions civils et ATR pour les avions régionaux, il discute avec les Allemands, les Italiens et les Espagnols sur une structure destinée à fabriquer et à commercialiser un avion commercial de 80-130 places et dont la naissance semble dépendre, désormais, des

### Armistice dans le bâtiment

### Le groupe Pelège renforce son poids dans l'organisation et la stratégie de la SAE

pouvoir au sein de la SAE (l'un des premiers groupes français du secteur du bâtiment), un armistice fragile a été conclu le 10 janvier à l'issue d'une réunion tendue du conseil d'administration. Il conforte la position de M. Michel Pelège, notamment au sein de cet organisme, ilargi pour tenir compte du poids respectif des nouveaux actionnaires.

Une assemblée générale du groupe va être reunie prochainement pour approuver la nouvelle composition du conseil d'administration, qui passera de neuf à lquinze membres. Le groupe immobilier Pelège y disposera de quatre sièges auxquels il faut en ajouter un cinquième détenu par le Crédit lyonnais ,son allié. La société de travaux publics espagnole Ocisa occupera trois sièges et il ne restera à la «coalition» des actionnaires proches de l'actuel président, M. Jean-Claude Jammes, que sept

Autant dire qu'à l'issue de cette manche, la relative liberté d'action manche, la relative liberte d'action de ce dernier se voit encore un peu plus réduite qu'il y a un an lorsque le groupe Pelège annonçait qu'il prenait pied dans le groupe de BTP. Dans la configuration future du groupe, M. Pelège et M. Jesus Roa, président d'Ocisa, seront vice-présidents.

Enfin. comme cela avait déjà été décidé en juin dernier, une nou-velle société de diversification sera créée, Pelège-SAE, chargée de développer le secteur des services et de lancer des activités nouvelles

Dans la déjà longue et com-exe histoire de la lutte pour le en France et à l'étranger. Son pré-sident sera... M. Michel Pelège.

L'effectif des « belligérants » car l'armistice ne met pas un terme aux rivalités de fond - est le suivant. D'un côté, le pacte d'actionnaires amis, autour de Paribas notamment, contrôle 27,1 % du capital et 28 % des droits de vote. En face, le promoteur Michel Pelège, qui bénéficie d'un appui, semble-t-il constant du Crédit lyonnais détient 33,08 % des actions. Entre les deux, le groupe espagnol de BTP Ocisa, avec 15,22 % des parts, se trouve en position d'arbitre et peut faire pen-cher la balance d'un côté comme

Pour la société espagnole, trois scénarios se présentent à court et moyen termes : ou bien céder une partie des actions qu'il détient à Michel Pelège, et alors le promo-teur, dépassant le seuil fatidique de 33,3 % des parts, serait contraint de déclencher une OPA sur la SAE, l'atonie actuelle de la Bourse constituant une occasion favorable pour ce genre d'opération; ou bien affirmer haut et clair son soutien au pacte des actionnaires amis, et donc renforcer durablement la place du président actuel, M. Jean-Claude Jammes; ou encore « faire durer le plaisir» et conforter le rôle spécifique et pivot de son groupe au sein du conseil d'admi-

Selon certains observateurs, l'enjeu de la lutte actuelle au sein de la SAE est aussi bancaire : elle oppose en effet, mais dans l'ombre, trois puissantes banques rivales. Paribas (l'un des principaux actionnaires de Fougerolles, concurrent de la SAE), le Crédit lyonnais, et la Société générale.

FRANÇOIS GROSRICHARD

### **EN BREF**

□ Construction navale militaire : Matra achète des participations en Allemagne. - Le groupe français Matra a signé une déclaration d'intention pour racheter 10 % du capital de deux sociétés allemandes de construction navale à Deutsche Aerospace, a indiqué le il janvier un porte-parole de Systemtechnik Nord GmbH (STN), actionnaire principal des deux sociétés. Les deux firmes (DMT Marinetechnik GmbH de Hambourg et MSG Marine-and Sondertechnik GmbH de Brême) sont spécialisées dans la construction navale militaire et l'électronique

O Arjomari-Wiggins Teape cède ses intérêts dans Soporcel. - Le groupe papetier Arjomari- Wig-

gins Teape Appleton, issu de la fusion du français Arjomari-Prioux et du britannique WTA en novembre dernier, a annoncé vendredi 11 janvier la vente au groupe suédois Stora de la participation de 42,86 % détenue par WTA dans le producteur portugais de pâte à papier Soporcel. Cette transaction - qui reste soumise à l'agrément du gouvernement portugais, co- actionnaire de Soporcel - devrait rapporter 126 millions de livres sterling (1,2 milliard de francs) à la nouvelle entité francobritannique. Selon les dirigeants de WTA, la réduction des intérêts de Wiggins dans la pâte à papier permettra au groupe de s'orienter « sur des secteurs à plus haute valeur ajoutée» de l'industrie

### **PARIS**

# Veillée d'armes

INDICE CAC 40

Incertitude, perplexité, inquiétude. A mesure qu'approche la date fatidique du 15 janvier, les marchés financiers se montrent de plus en plus désorientés. Les tensions dans

les pays baltes avec l'intervention de l'armée soviétique, vandredi, en Lituanie n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Ces événements internationaux majeurs dans l'actualité ont masqué les autres soucis des intervenants, parmi lesquels la récession économique aux Etats-Unis et la défaillance de certaines grandes banques américaines.

Au total, sur la semaine, l'indice CAC 40 a perdu 3,4 %, balayant la modeste raprise (2 %) enregistrée lors des premiers jours de janvier. Les séances ont été extrêmement contrastées mais encora une fois avec des échanges peu fournis. Quatre journées de baisse plus ou moins importantes ont encadré la séance mémorable de mercredi, où les intervenants ont cédé hâtivement à l'euphorie, provoquant une hausse de 3,29 % des valeurs françaises.

Ce jour-là, les investisseurs ont vécu suspendu au fil des négociations menées à Genève entre M. James Baker et M. Tarek Aziz. Celles-ci ont provoqué

129 3098 1030

3366 616 238

11-1-91 Diff.

15

- 10 - 80 - 1,50 - 62 - 29 - 140 - 19 + 6

Alimentation

Carrefour \_\_\_\_\_\_Casino G., Perra \_

Occid. (Gle).

d'importantes fluctuations sur les marchés mondiaux. L'Indice CAC 40, en hausse de 1,5 % en fin de matinée, progressait de 2,2 % en début d'après-midi suite aux premières déclarations rassurantes américaines. La durée de la rencontre laissait espérer un accord et contribuait ainsi à l'emballement du marché. La journée s'achevait sur un gain avoisinant les 3,3 % au moment où les négociateurs reprenaient leurs discussions après une deuxième suspension de séance.

Mais à 19 h 20, après plus de six heures de travaux, c'en était fini. L'échec fut alors annoncé par M. James Baker. Seule la Bourse de New-York, ouverte à cette heure-là, réagissait sur-lechamp. En perdant ses illusions, Wall Street finissait sur une baisse de 1,6 %. Les cours du baril de pétrole, tombés durant la séance à 23.35 dollars s'emballaient. Après avoir atteint brièvement les 31 dollars, ils revenaient à 27,35 dollars.

Les places européennes, quant à elles, ne purent s'ajuster que le lendemain. Paris se dépréciait alors de 2,91 %. Des investisseurs britanniques seraient à l'origine de la vague d'achat observée mercredi, les gestionnaires français étant depuis plusieurs mois très réservés. 🕬 est difficile de leur faire acheter des titres », affirmait un trader.

Ne sachant comment évoluera

11-1-91

341 423

370 184

435

Nombre de contrats: 80 775.

473,70 1 365 901 335,10

Diff.

- 16,90

31,30

Métallurgie, construction mécanique

la situation internationale, nombre de gérants français et étrangers protègent leurs portefeuilles par des opérations de couverture sur les marchés dérivés. Ainsi, l'activité sur le MONEP (marché des options négociables de Paris) continue d'être élevée. Au mois de décembre, la société Finacor Actions et Dérivés a renforcé sa première place en faisant progresser sa part hors teneurs de marchés de 24,5 % à 29.20 %, avec 408.2 millions de francs traités sur un total de 1,4

### Une reprise en fin d'année ?

Si personne ne se risque à des pronostics dans l'immédiat, paradoxalement, certains parient sur des places attractives vers la fin de l'année. Dans sa revue Perspectives de janvier, la banque Indosuez affirme : « A court terme, le climat international et la poursuite des révisions à la baisse des résultats pour 1991 justifient une prudence persistante à l'égard des investissements en actions. Cependant, à l'horizon de la seconde partie de l'année, la modération attendue des coûts salariaux, des frais financiers (...) et des charges fiscales pourral enrayer le mouvement de dégradation des profits anticipés. Čeci favorisera alors une reprise du marché pari-

sien... a En attendant, les valeurs vedettes ont été celle du secteur de l'armement, et principalement Thomson CSF, action ayant le plus monté depuis le début de l'année (+ 8,7 %). Par ailleurs, deux accords

industriels ont plus ou moins

anime la cote. Le premier, ratifiant le rachat de l'allemand Krups par Moulinex, a entraîné une flambée des cours du fabricant d'électroménager français. De plus, cette firme va reprendre sa politique de dividendes, dont les versements ont été suspendus en 1986. Le deuxième accord scelle l'alliance de Sanofi (filiale d'Elf Aquitaine) avec l'américain Sterling Drug du groupe Kodak. Après une suspension passagère des cotations du groupe pharmaceutique mercredi, leur reprise ne provoqua pas de mouvements significatifs. Enfin, au moment où la firme suedoise Proventus, en franchissant le seuil de 20 % dans le capital des Nouvelles Galeries, a

affirmé son intention de ne pas vouloir prendre le contrôle de ces grands magasins, un armis-tice est signé entre les différents actionnaire de la SAE. Le temps des OPA serait-il vraiment révolu? Ou s'agit-il plus simplement, dans le cas du groupe de BTP, d'une trêve avant de nouveaux effrontements? Là aussi, une simple veillée d'armes en quelque sorte.

DOMINIQUE GALLOIS

|                     | 11-1-91 | Diff   |
|---------------------|---------|--------|
| PME 10.6 % 1976     | 180     | inch   |
| 8,80 % 1977         | 121,50  | + 2    |
| 10 % 1978           | 99,60   | - 0,10 |
| 9,80 % 1978         | 99,60   | - 0,36 |
| 9 % 1979            | 97,80   | - 0,20 |
| LO,80 % 1979        | 100,95  | - 0,30 |
| CNE 3 %             | 3741    | - 59   |
| CNB bq. 5 000 F     | 99,70   | iach.  |
| CNB Paribas 5 000 F | 100,30  | - 1,70 |
| CNB Sacz 5 000 F.   | 100,30  | - 0.90 |
| CNI 5 000 F         | 77,58   | + 0,18 |

| <u>Péti</u> | <u>oles</u> |
|-------------|-------------|
|             |             |

Dassault-Aviation

De Dietrich

Peugeot SAGEM,

| Banques, ass             | шанс              | <u> </u>           |                    | 11-1-91         | Di         |
|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|
| sociétés d'in            | <u>restiss</u>    | <u>ement</u>       | BP-France          | 90<br>268.70    | - 1        |
|                          | 11-1-91           | Diff.              | Esso               | 650<br>657      | inc<br>- 1 |
| AGF                      | 425<br>106,30     | - 26<br>- 1,70     | Sogerap            | 375<br>590      | - 1<br>- 1 |
| Bancaire (C+)            | 439               | <b>– 10</b>        | Exxon<br>Petrolina | 260,50<br>1 557 | + 5        |
| CCF                      | 462<br>143,50     |                    | Royal Dutch        | 385             | _ `        |
| CFFChargeors             | 820<br>341<br>685 | - 5<br>- 4<br>+ 14 | Mines, caout       | chone           |            |
| CPREurafrance            | 208<br>1 310      | - 2,70<br>inch.    | 17AMES, CROUS      | CHOUL           |            |
| GAN                      | 1 633             | - 8                |                    | 11-1-91         | Dif        |
| Hénin (La)<br>Locafrance | 470<br>413,50     | - 20<br>+ 0,50     | Géophysique        | 735<br>204      | - 59       |
| Locindus                 | 649               | + 16               | Métalencon         | 66.50           |            |

414 974 649 354 520 269,50 480,20 (1) Coupon de 21 F.

Suez (C° lin.) UAP \_\_\_\_\_

ciété générale

Midi (I)

### Matériel électrique

|                   | 11-1-91 | Diff    |
|-------------------|---------|---------|
| Alcatel-Alsthom   | 507     | - 40    |
| CSEE (ex-Signaux) | 146,10  | - 6.90  |
| Générale des eaux | 2 150   | - 30    |
| intertechnique    | I 052   | 1- 17   |
| Labinal           | 770     | - 79    |
| Legrand           | 3 315   | - 56    |
| Lvon, des eaux    | 491     | - 1.60  |
| Mater             | 220     | - 8.20  |
| Merlin-Gerin      | 453     | I_ 7~   |
| Moulinex          | 76      | - ó.so  |
| Radiotechnique    | 280     | - 23    |
| SEB               | 1 250   | + 55    |
| Sextant-Avionique | 485     | ∓ ~ ⊊   |
| Thomson-CSF       | 127.50  |         |
|                   | 564     | 1+ 9,30 |
| IBM               | 249     | 17. É   |
| [TT               |         | - 9.20  |
| Schlumberger (1)  | 271,50  |         |
| Siemens           | 1 960   | - 40    |

Produits chimiques

| ·                                                                                                     | 11-1-91                                                                | Diff.                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Inst. Mérieux Labo Roger Bellon Roussel-Uctaf Synthélabo BASF Bayer Hoechst Imp. Chemical Norsk Hydro | 3 015<br>2 350<br>1 750<br>584<br>696<br>761<br>725<br>85,50<br>142,50 | inch.  - 11  - 40  - 21  - 13  + 25  + 24  + 0,80  - 8,50 |
|                                                                                                       |                                                                        |                                                           |

### Valeurs à revenu fixe ou inde

|                     | 11-1-91 | Diff   |
|---------------------|---------|--------|
| PME 10.6 % 1976     | . 160   | inch   |
| 8,80 % 1977         | 121,50  | + 2    |
| 10 % 1978           | 99,60   | - 0.10 |
| 9.80 % 1978         | 99,60   | - 0.36 |
| 9 % 1979            | 97.80   | - 0.20 |
| 10,80 % 1979        | 100.95  | - 0.30 |
| CNE 3 %             | 3741    | - 59   |
| CNB bg. 5 000 F     | 99.70   | iach.  |
| CNB Paribas 5 000 F | 100.30  | - L70  |
| CNB Suez 5 000 F_   | 100.30  | - 0.90 |
| CNI 5 000 F         | 99.88   | + 0.18 |

| - | VALEURS LE                    | PLUS AC              | itvement i                 |
|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| - |                               | ÉS AU RA             |                            |
|   | 1112                          | <u> </u>             | *17                        |
| ) | Į                             | Nore de              | Val. en                    |
|   | ł                             | titres               | cap.(F)                    |
|   | Eaux (G. des)                 | 378 996              | 842 081 766                |
|   | ELF-Aquitaine                 | 1845 575             | 508 960 679                |
| ) | Alcatel Alst                  | 81440 <del>9</del>   | 433 308 905                |
|   | Canal +<br>Saint-Gobain       | 371 540              | 325 373 012                |
| _ | Saint-Gobain                  | 632 262              | 245 446 655                |
|   | Peugeot SA                    | 456 763              | 221 619 690                |
|   | BSN                           | 263 892              | 191 863 213                |
|   | Lyon, E. Dum.                 | 344 387              | 177057514                  |
| - | Eurot, SA-PLC<br>Suez (C4 de) | 4 609 520<br>596 142 | 167 457 317<br>162 671 907 |
| _ | LVMH MH                       | 45 150               | 154 490 589                |
|   | Laf. Coppée                   | 367 692              | 115 269 312                |
|   | Air Liquide                   | 183 391              |                            |
|   | Oréal (L')                    | 221 751              | 108 310 034                |
|   | 1                             |                      |                            |

(°) Du vendredi 4 janvier 1991 an jeudi 0 janvier 1991 iacks.

MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 11 janvier 1991

| COURS        |         | ÉCHÉ    | ANCES    |   |
|--------------|---------|---------|----------|---|
|              | Mars 91 | Juin 91 | Sept. 91 |   |
| Premier      | 100,66  | 100,88  | 100,78   |   |
| + hatt       | 100,86  | 100,92  | 100,82   |   |
| + bas        | 100,50  | 100,80  | 100,78   |   |
| Dernier      | 100,62  | 100,80  | 100,82   |   |
| Compensation | 100,62  | 100,84  | 100,78   | _ |

| Françaises .<br>Étrangères .      |                     | 100,5<br>100,5       | 101,8<br>100,5       | 99,3<br>100,3             | -<br>-<br>- |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
|                                   |                     |                      | 5 830 782            | 8 718 919<br>0, 29 décemb | <br>1000\   |
| Comptant<br>R. et obl.<br>Actions | 4 985 749<br>78 544 | 4 707 007<br>88 57 l | 3 754 155<br>306 302 | 6 838 689<br>98 493       | <u>-</u>    |
| RM                                | 7-1-91<br>981 281   | 8-1-91<br>1 554 485  | 9-1-91<br>1 770 325  | 10-1-91                   | 11-1-91     |

## Mines d'or, diamants

|                                  | 1722100 6 07, 12111111                                        |                                                               |                                                                                    |                                                               |                                                                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <u>exé</u>                       |                                                               |                                                               |                                                                                    | 11-1-91                                                       | Diff.                                                                      |
| % 1976<br>77<br>3<br>78<br>979   | 11-1-91<br>180<br>121,50<br>99,60<br>99,60<br>97,80<br>100,95 | Diff.<br>inch.<br>+ 2<br>- 0,10<br>- 0,36<br>- 0,20<br>- 0,30 | Anglo-American Amgold Buf. Gold M. De Beers Drief. Cons. Gencor Harmony Randfonten | 145<br>389<br>74,60<br>98<br>62,50<br>14,45<br>44,05<br>24,75 | + 2,30<br>+ 18<br>+ 4,10<br>+ 2,90<br>+ 5,90<br>- 0,70<br>+ 6,55<br>+ 2,25 |
| 5 000 F<br>as 5 000 F<br>5 000 F | 374I<br>99,70<br>100,30<br>100,30                             | - 59<br>inch.<br>- 1,70<br>- 0,90                             | Saint-Helena<br>Western Deep                                                       | 46,20<br>176                                                  | + 2,25<br>+ 4,30<br>+ 19,10                                                |

### Valeurs diverses

|                   | 11-1-91 | Diff.          |
|-------------------|---------|----------------|
| .Accor            | 655     | <b>– 15</b>    |
| Air liquide       | 610     | - L3           |
| Arioman           | 1 485   | <b>– 10</b>    |
| Bic               | 500     | + 3            |
| Bis               | 276     | - 2            |
| CGIP              | 784     | <b> - 22</b>   |
| Club Méditer,     | 431,50  | - 21,50        |
| Essilor           | 288,10  | - 11,50        |
| Earo-Disacy       | 94,30   | inch.          |
| Europe 1          | 1 045   | - 29           |
| Eurotunnel        | 36,30   | — · 0,30       |
| Groupe Cité       | 640     | - 9            |
| Hacherre          | 150,60  | - <i>7,4</i> 0 |
| Havas             | 409     | - 37           |
| Marine Wendel     | 242,40  | - 1L,60        |
|                   | 1 250   | + -10          |
| Nord-Est          | 102,60  | - 8,40         |
| L'Oréal           | 473,80  | - 21,20        |
| Saint-Gobain      | 354     | - 14,70        |
| Sanofi            | 751     | + 6            |
| Saulnes Charillon | 223     | - 12           |
| Skis Rossignal    | 715     | - 15           |

### LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES

| Valenus                                                                                                                                                       | Hausse<br>%                                                                  | Valeurs                                                                                                                                           | Brits<br>% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Thomson-CSF G.T.M. Entrep. Redoute (Le) S.E.B. Min. Pro. Subsigne BL.P. Beco Nouv. Galeries U.J.F. Synthelabo Nordon et Cie Codetel Costorans-Duboic Lociodes | + 44<br>+ 44<br>+ 39<br>+ 38<br>+ 31<br>+ 32<br>+ 32<br>+ 33<br>+ 32<br>+ 33 | Avenir H.M. Fives I ille. Mejorene. Labinel. Hatchineon. Cron. CD.M.F. Middend R.S.A. SPLEP. Pechelbeon. Ratioschaippe. GEGID. AGF. Rochette (La) |            |

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

|                                                                                                                | Cours<br>4-1-91                                       | Cours<br>11-1-91                                       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| Or fin Sallo en Isarrel                                                                                        | \$3,600<br>\$3,700<br>473<br>420<br>463<br>382<br>386 | 68 100<br>96 800<br>478<br>420<br>486<br>391<br>372    |  |  |
| Sossurain Ekzabeth II  • Sossurain Ekzabeth II  • Danzi sosverain  Piles de 20 defers  • 10 defers  • 50 peecs | 486<br>519<br>385<br>2 420<br>1 280<br>760<br>2 520   | 485<br>520<br>385<br>2 600<br>1 292,50<br>700<br>2 620 |  |  |
| a - 20 sparits                                                                                                 | 488<br>390<br>270                                     | 462<br>396<br>275                                      |  |  |

### **NEW-YORK**

### L'obsession du Golfe

Pas plus que la baisse, mardi, des taux des fonds fédéraux sous l'effet de l'action engagée par la Fed, l'annonce, en fin de semaine, d'une baisse de 0,6 % de l'indice

des prix de gros en décembre n'a suffi à faire remonter énergiquement le thermomètre boursier.

Certes, Wall Street a clos la séance de vendredi sur un gain modeste de 2,73 points, à 2 501,49 points, alors qu'une violente tempête de neige sur New-York obligeait à écourter la séance, mais i'indice Dow Jones des valeurs industrielles accuse un repli de 2,5 % pour l'ensemble de la semaine dans une ambiance très lourde,

A quatre jours de la date fatidique du 15 janvier fixée par l'ONU pour l'évacuation du Koweit par les troupes irakiennes, chacun se demande, à Wall Street, si le pire peut encore être évité. En fait, depuis la mi-août, c'est-à-dire depuis que l'armée américaine a commence à déployer ses forces en Arabie saoudite, les boursiers, par-tisans d'une attaque éclair qui aurait évité au conflit de s'enliser, ont intégré dans leurs calculs une logique de guerre. Sans pouvoir écarter queique réaction psycholo-gique, telle la chute de 50 points en

9 janvier dernier à l'annonce de l'échec des discussions Baker-Aziz à Genève.

L'autre fait marquant de cette emaine boursière aura été la mise sous chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites de Panam. La grande question au Big Board est de savoir qui va maintenant se partager les dépouilles de ce transporteur qui a longtemps été le plus beau fleuron des compagnies

Indice Dow Jones du 11 janvier: 25O1,49 (contre 2566,09). SERGE MARTI

|                                                                                                                                                             | 02,12                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             | Cours<br>4 janv.                                                                                                                                | Coms<br>11 janv                                                                                   |
| Alcos ATT Boeing Chase Man. Bank Du Pont de Nemoure Enstman Kodak Exxon Ford General Electric General Motors Goddyear IBM (TT Mobil Oil Pfizer Schlumberger | 4 janv.<br>56 3/8<br>30<br>46 3/8<br>37 7/8<br>40 5/8<br>51 1/2<br>26 3/8<br>54 1/2<br>33<br>17 3/4<br>112 1/8<br>146 5/8<br>56 7/8<br>75 3 5/8 | 11 jmv. 55 5/8 29 3/4 45 1/4 16 7/8 33 7/8 39 5/8 90 25 1/2 54 31 3/4 18 108 1/4 47 1/8 56 1/8 75 |
| Texaco UAL Corp. (ex. Allegis). Ualoa Carbids USX Westinghouse Xecox Corp.                                                                                  | 58 1/4<br>111 3/4<br>16 7/8<br>28 3/4<br>25 7/8<br>36 1/8                                                                                       | 57 5/8<br>115 1/2<br>16 1/8<br>28 1/4<br>23<br>39 3/4                                             |

### **TOKYO**

# Sur le qui-vive une note faible, le Nikkei reculant de 332,61 yens alors qu'il avait gagné 220,47 vens le vendredi pré-cédent. Mardi, le marché perdait

SADICE MROVE

La Bourse de Tokyo a termine la semaine en baisse, dans un contexte marque par l'inquiétude quant à l'évolution de la crise du Golfe. Les l'indice. « Tout le monde est resté les mains dans les paches, et per-sonne ne veut traiter», se lamentait investisseurs restaient alors sur le

qui-vive et préféraient l'attentisme à quelques jours de l'ultimatum du 15 janvier fixé par les Nations unies à l'Irak pour qu'il se retire du Koweit. Le bilan de la semaine se solde par une chute de 3,4 % du ours des actions. Le volume des couls des actions. Le volume des échanges est resté néanmoins parti-culièrement faible avec un chiffre moyen de 266,6 millions d'actions par jour. Le 4 janvier, alors que les transactions n'avaient duré qu'une demi-journée, 153,9 millions d'ac-tions avaient été échangées. Au cours de la dernière semaine de 1990, le volume d'affaires avait été

de 227,7 millions d'actions. En valeur, les échanges ont représenté en moyenne quoti-dienne 261,2 milliards de yens cette semaine, contre 166 milliards de yens vendredi 4 et 270,6 mil-liards de yens par jour la semaine Le marché a ouvert lundi sur

FRANCFORT

# Tétanisé

-1%

Comme toutes les places interna-tionales, le marché francfortois n'a pas échappé en cette deuxième semaîne de l'année, aux tensions croissantes dans la crise du Golfe. Devant les difficultés des négocia-tions aude l'échac des enfirations Devant les difficultés des négocia-tions, après l'échec des entretiens Baker-Aziz à Genève, les transac-tions ont été très réduites, et seuls quelques investisseurs institution-nels allemands sont apparus jeudi sur le marché. Le bilan de la semaine se solde par une baisse de l % des indices.

Dans ce contexte pen engageant, un nouveau facteur négatif est venu perturber le marché, à savoir l'intervention des parachutistes soviétiques en Lituanie. Le volume des transactions sur les huit places boursières de la RFA a atteint 20,40 milliards de DM, contre 8,40 milliards la semaine précédente (ramenée à seulement trois séauces en raison des fêtes).

Indices du 11 janvier : Com-merzbank 1681,1 (contre 1702,40).

| DAX 1382,26 (contre 1396,07).                                                         |                                                                                      |                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ,                                                                                     | Cours<br>4 janv.                                                                     | Cours<br>11 janv.                                                                 |  |  |
| AEG BASF Bayer Commerchank Dentschebank Hoechts Kartredt Manuesman Siemens Volkswagen | 211<br>262<br>219,50<br>229,50<br>595,50<br>264,50<br>580<br>259,50<br>587,90<br>339 | 206,30<br>207<br>224,20<br>232,50<br>586,50<br>214<br>586<br>266<br>580<br>326,50 |  |  |

suivants quelques gains moderés. Vendredi, il progressait toujours sous l'effet de rameurs (démenties selon lesquelles l'Irak pourrait accepter de se retirer du Koweit après le 15 janvier. EN

200

المداز مخشادات

Indices du 11 janvier : Nikkei 23 241,02 yens (contre 24 069,18), TOPIX 1 693,68 (contre 1740,92). Cours Cours

838,73 yens, le Nikkei étant parti-

culièrement vulnérable dans ce

contexte aux ventes de titres liés à

Le marché enregistrait les jours

un courtier.

| _                                           | 4 јапу.                                        | li janv.                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| stone<br>Sank<br>a Motors<br>shits Electric | 575<br>989<br>1 270<br>2 440<br>1 250<br>1 560 | 560<br>967<br>1 230<br>2 340<br>1 230<br>1 590 |
| bishi Hesvy<br>Corp<br>a Motors             | 685<br>5 990<br>1 750                          | 683<br>6 960<br>1 770                          |

### LONDRES Hésitant

**– 0,9 %** 

Le Stock Exchange a bougé en «Yo-Yo» cette semaine au fil des léclarations au sujet de la crise au Moven-Orient : l'indice Footsie des cent gratides valeurs a terminé en repli de 20 points par rapport au vendredi précédent, soit une baisse de 0,9 %. La tendance générale a été prudente, et le volume des échanges est resté faible sur un marché très nerveux. La publication de plusieurs statistiques déce-vantes, indiquant une baisse les ventes de détail, de voitures et du crédit à la consommation a de surcroit assombri le marché.

Le secteur le plus touché a été le secteur bancaire dans le sillage de la faillite de la Bank of New England aux Etats-Unis.

Indices du 11 janvier : 100 valeurs 2 106,1 (contre 2 126,1); 30 valeurs 1 646,0 (contre 1 659,5); Fonds d'Etat 83,29 (contre 82,96); Mines d'or 172,0 (contre 157,8).

|               | Cours<br>4 janv. | Coun           |
|---------------|------------------|----------------|
| Bowater       | 465<br>324       | 440<br>322     |
| Charter       | 408<br>320       | 414<br>310     |
| De Beers      | 9,78<br>810      | . 10,47<br>838 |
| GUS           | 14,00<br>862     | 14,0<br>878    |
| Rainers Shell | 686              | 697<br>443     |
| Unilever      | 683<br>198       | 664<br>190     |

AMINA CONTRACTOR europeenne d'in en redette

ince au plus bas

# La Banque européenne d'investissement en vedette

On ne compte plus les candidats à l'emprunt qui ont décidé de dif-férer leur projet en raison de la gravité de la situation actuelle. Seuls quelques emprunteurs de menaces de guerre au Moyen-Orient et de la situation en Union soviétique, se sont présentés sur le marché international des capitaux la semaine passée. Certains ont été récompensés de leur audace, leur transaction ayant été bien accueillie par les investisseurs. Une euro-émission a tout particulièrement retenu l'attention : celle de 500 millions d'écus que la Banque européenne d'investissement a lancé lundi dernier.

L'obsession du by

On lui accorde beaucoup d'importance car elle confirme le développement du compartiment de la monnaie européenne qu'une foule de débiteurs souverains ou quasisouverains devraient solliciter ces prochains mois. Quelques-uns n'y voient qu'une source de finance-ment où puiser les fonds dont ils ont besoin, mais d'autres y cherchent de surcroît un moyen d'affir-mer le rôle qu'ils entendent jouer dans la construction de l'Europe. Ainsi, pour ce qui est de la Belgique dont on attend pour bientôt un grand curo-emprunt, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à mettre en relation la question du siège du Parlement européen et des pré-tentions de Bruxelles face à Strasbourg avec un éventuel recours de ce pays au marché de l'écu.

### Renforcement de l'euromark

La transaction de la Banque européenne, dont la direction était confiée à Paribas, est d'une durée de dix ans. Son taux d'intérêt facial se monte à 10 %. Ses conditions out été fixées de façon à rapporter 10,19 % aux investisseurs qui se seraient procuré les titres à leur lancement, les banques qui se chargeaient de l'opération étant

Une loi vient d'entrer en vigueur en Allemagne qui répond à un souci de protection des investisseurs. Elle risque d'avoir des répercussions que ses promoteurs n'avaient vraisemblablement pas prévues. Depuis le début de l'an-née, les émetteurs allemands qui cherchent à offrir en souscription publique des titres libellés en deutschemarks sont tenus, avant la date de sortie de leur opération, de publier un prospectus. Pour les débiteurs, la contrainte est pénible. Tout un pan du marché y échappe cependant : celui des euro-obligations pour lesquelles le prospectus peut attendre l'introduction en Bourse. On le voit aisément, il y a là un élément de nature à renforcer l'activité du compartiment de l'euromark au détriment du marché national des obligations.

La situation tient du paradoxe car, parallèlement, outre-Rhin, les autorités ne ménagent pas leurs efforts pour parvenir à un résultat contraire. Elles viennent notamment de supprimer une fastidiense procedure d'autorisation à laquelle les débiteurs locaux étaient depuis des années soumis s'ils voulaient directement, sous leur propre nom, lever des fonds en marks. Ce sont des obstacles de ce genre ainsi que des mesures fiscales, telles que l'introduction soudaine d'un système de retenue à la source au début de 1988, qui les avaient attirés vers l'euromarché. L'accès n'en a jamais été très difficile. Il suffisait jusqu'à la fin de l'an passé d'appa-raître sous un nom étranger. Cela a conduit bien des grandes entre-prises à fonder, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, une société dont un des buts principaux est d'emprun-

Depuis quelques jours, pour qu'une transaction soit reconnue mme faisant partie de l'euromarché, il fant en outre que son groupe de direction soit composé de banques domiciliées dans différents pays. Cette condition, estiment certains, est un gage de distribu-tion internationale des titres. En réalité, elle ne l'est pas vraiment. Les banques qui dirigent des euroémissions en marks n'ont aucune peine à la remplir, quitte à faire figurer à leur côté un établissement êtranger qui leur est proche. De toute façon, en regard de la liberté et des privilèges dont bénéficie un emprunteur sur l'euromarché, les restrictions supplémentaires appor-

sent bien légères. Les spécialistes du marché international des capitaux attachent une grande importance à de telles considérations. Ils en tiennent compte dans leur appréciation du rôle international joué par les dif-férentes places financières en Europe. La semaine passée a, par exemple, vu un très important emprunt de 1 milliard de marks, à taux variable, pour le compte de la compagnie aérienne allemande Lufthansa, mais émis par une société domiciliée aux Pays-Bas, Lufthansa International Finance (Netherlands) NV. Son apparence est celle d'une véritable euro-transaction. En fait, elle s'adresse pour pour l'essentiel a des investisseurs ailemands. L'émission Lufthansa, placée sous la direction de la Deutsche Bank, est divisée en deux tranches égales, l'une de sept ans, l'autre de dix ans de durée, qu toutes les deux rapporteront tous les six mois 0,125 %, de plus que le Libor, le tanz interbancaire offert sur le marché international. Cela correspond à une rémunération élevée qui, si elle était calculée sur la base du niveau actuel du Libor. serait de 9,75 %.

Il y a eu la semaine passée une autre euro-transaction en marks dont le montant est de 250 millions et la durée de dix ans. Bon débiteur est la Banque européenne d'investissement. Elle procurera aux prêteurs de 0,15 % inférieur au Libor à trois mois. Ce taux est très bas, beaucoup trop bas pour autoriser l'espoir d'un placement des titres en Allemagne. L'opération est néanmoins une réussite incontestable. La Dresdner Bank qui en était chargée a tenu compte des privilèges fiscaux attachés aux obligations de l'emprunteur en Ita-lie. C'est dans ce pays que les titres ont été distribués.

D'une façon générale, les opéra-tions à taux variables, dans un cli-mat de grande incertitude, ont de que celles à taux fixe. La perspec-tive d'une adaptation des rendements à intervalles réguliers rassure ceux qui redoutent de brusques hausses de taux d'intérêt.

CHRISTOPHE VETTER

### **DEVISES ET OR**

# Le dollar-refuge

Que la récession soit devenue officielle aux Etats-Unis, que les taux d'intérêt à cont terme américains continuent de baisser, rien n'y fait : le dollar reste ferme sur le marché des changes. Au moment où les risques d'embrasement du Moyen-Orient augmentent de jour en jour, le billet vert redevient une valeur-refuge, sans excès certes, mais bien plus que l'or dont les cours refusent obstinément de s'enflammer, à 390 dollars l'once de 3L.1 grammes.

Sans doute le deutschemark est-il déprimé par les bruits de bottes dans les pays baltes, à proximité des frontières de l'Allemagne, et le ven n'est-il pas encore engage dans sa probable remontée dans le courant de l'année. Mais, pour l'instant, le dollar bénéficie de l'inquiétude générale. On l'a bien vu

vier, lorsque la prolongation des entretiens entre MM. James Baker et Tarek Aziz à Genève éveilla pendant quelques heures l'espoir d'une solution négociée à la crise du Golfe. Les cours de la devise américaine perdirent en quelques instants plus de 2 %, revenant de 1,54 DM à 1,51 DM et de 5,24 F à 5,13 F, pour remonter immédiatement et terminer la semaine audessons de 1,53 DM et de 5,20 F.

Les autres facteurs essentiellement techniques ont peu joué. Certes, la Réserve fédérale a ramené de 7 % à 6 3/4 % le taux de ses interventions sur le marché intermédiaire ce qui, théoriquement, devrait affaiblir le dollar. Mais les risques de guerre ont poussé jusqu'à 8,36 %, et même

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 7 JANVIER AU 11 JANVIER 1991 (La liene inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

| 122 agre injerieste some eeux de la semant precedite. |          |        |                   |                 |          |                |         |                   |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------|-------------------|
| PLACE                                                 | Livre    | S EU.  | Franc<br>trançais | Franc<br>sulssa | D.mark   | Franc<br>belge | Plorin  | Lire<br>italienne |
| New-York                                              | 1,9040   |        | 19,2012           | 77,94           | 65,1890  | 3,1595         | 57,8034 | 8,0866            |
| 140-1- I CH                                           | 1,9370   | -      | 19,5886           | 78,43           | 66,4231  | 3,2310         | 58,9622 | 0,0884            |
| Paris                                                 | 9,9160   | 5,2080 |                   | 405,92          | 339,50   | 16,4549        | 381,84  | 4,5129            |
| [ CO 100                                              | 9,8883   | 5,1050 | -                 | 400,39          | 339,10   | 16,4943        | 301,00  | 4,51,37           |
| Zurich                                                | 2,4428   | 1,2830 | 24,6351           |                 | 83,6375  | 4,8537         | 74,1616 | 1,1117            |
|                                                       | 2,4696   | 1,2750 | 24,9755           | -               | 84,6895  | 4,1195         | 75,1769 | 1,1273            |
| Francfort                                             | 2,9287   | 1,5340 | 29,4546           | 119,56          | <u> </u> | 4,8467         | 88,6705 | 1,3293            |
| Hacker."                                              | 2,9162   | 1,5055 | 29,4907           | 118,07          |          | 4,8643         | 88,7676 | 1,3311            |
| Brancelles                                            | 60,2616  | 31,65  | 6,0772            | 24,6687         | 20,6323  |                | 18,2949 | 2,7426            |
| DIECON655                                             | 59,9501  | 38,95  | 6,9627            | 24,2745         | 29,5579  |                | 18,2488 | 2,7365            |
| Amsterdam                                             | 3,2939   | 1,7300 | 33,2181           | 1,3484          | 112,77   | 5,4660         |         | 1,4991            |
|                                                       | 3,2851   | 1,6960 | 33,2223           | 1,3302          | 112,59   | 5,4798         | -       | 1,4995            |
| Milan                                                 | 2197,261 | 1154   | 221,58            | 899,45          | 752.28   | 36,4613        | 667,05  |                   |
|                                                       | 2190,747 | 1131   | 221,55            | 887,06          | 721,25   | 36,5428        | 666,86  | _                 |
| Tokyo                                                 | 255,797  | L34,30 | 25,7872           | 104,67          | 87,5498  | 4,2432         | 77,63   | 0.1363            |
|                                                       | 261,107  | 134,80 | 26,4055           | 105,73          | 89,5383  | 4,3554         | 79,4811 | 8,1192            |
|                                                       |          |        |                   |                 |          |                |         |                   |

A Paris, 100 yens étaient cotés le vendredi 11 janvier : 3,8778 F, contre

l'emprunt à 30 ans du Trésor, ceri compensant cela. Quant au recul de 0,6 % des prix de gros aux Etats-Unis en décembre, contre une hausse de 0,5 % en novembre, il n'a guère influé sur la tenue du billet vert. Les questions monétaires seront abordées par les grands argentiers à l'occasion de la réunion du G 7 (les sept grands pays industrialisés) prévue pour les 20 et 21 janvier aux Etats-Unis.

Au sein du système monétaire européen, l'affaiblissement relatif de la devise allemande et la prise en compte de la sagesse des prix français ont maintenu aux environs de 3,3930 F le cours du deut-

**FRANÇOIS RENARD** 

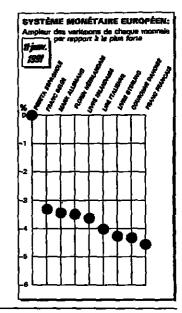

## MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

# Un potentiel de baisse des taux

brutaux (voir la rubrique devises et or), le MATIF et les obligations se sont, finalement, assez bien comportées, mieux, en tout cas, que le marché des actions, très déprimé par les risques de guerre. Tout se passe comme si les opé-

rateurs et gérants de porteseuilles préféraient se tourner vers les produits financiers, anticipant une baisse des taux en 1991 sur le marché français, quoi qu'il arrive. Cette baisse, en tout cas, leur annaraît beaucoup plus probable qu'un rétablissement des marges bénéficiaires des entreprises, affectées par le ralentissement en cours.

De fait, les taux français, de même que ceux de nos partenaires de la CEE, devraient logiquement se détendre cette année, surtout si les taux allemands à long terme plafonnent aux environs de 9 %, ce qui ne peut pas être totalement exclu, en dépit des avertissements lancés par la Bundesbank au futur gouvernement de M. Helmut Kohl. Ces derniers sont destinés essentiellement à obtenir de substantielles économies budgétaires de manière à réduire le financement du déficit par des moyens monétaires (emprunts).

La thèse d'une détente apparaît désormais plausible, et elle trouve un écho chez beaucoup d'analystes actuellement, notamment M. Eric Tazé-Bernard, économiste à la Banque Indosuez. Le sentiment diffus explique qu'en dépit des inquiétudes, les cours du MATIF se soient correctement tenus cette semaine, celui de l'échéance mai oscillant entre 100 et 101 pour finir à 101,70 malgré l'approche d'une conflagration au Moyen-Orient. Le rendement de l'OAT dix ans s'établissait, à la veille du week-end, aux environs de 9,88 %-9,90 % après une pointe à 10 %, ce qui fait descendre en dessous d'un point l'écart avec le

penser que cet écart, tombé de 3 points fin 1989 à 0,7 point pendant quelque temps l'an dernier, continue de se réduire. Sur le marché obligataire, la semaine a été agitée en raison des mouvements chaotiques précédemment évoqués et des santes d'humeur du MATIF, qui ont rendu

sportives les opérations de placement par les banques et courtiers. Ce nonobstant, l'emprunt de 1 milliard de francs émis par la Caisse de refinancement hypothécaire (CRH) sous l'égide de la BNP et de la Société générale à 10,31 % du rendement actuariel brut s'est assez bien casé, celui de la Caisse centrale de coopérative économique, qui a remplacé, in extremis, la Caisse nationale de télécommunications, lancé sous le patronage d'Indosuez, de Paribas et de la Caisse des dépôts, a reçu un accueil plutôt satisfaisant, en dépit de son rendement actuariei jugé faible (10,07 %), mais grâce à la devenue très rare. On y aioptera deux emprunts de banques, préplacés ou destinés à leurs propres réseaux, 1,3 milliard de francs en deux tranches à 10,30 % nominal, et 10,37 % actuariels pour le Cré-dit lyonnais, et 1 milliard de francs à 10,20 % et 10,36 % pour la BNP, tous deux sous forme de titres subordonnés remboursables (TSR).

#### Plus de 10 milliards de francs d'échanges quotidiens en OAT

En novembre 1990, les transactions effectuées quotidiennement sur les cinq obligations assimilables du Trésor (OAT) les plus activement traitées dans les organismes de compensation ont atteint 11,33 milliards de francs en moyenne, dont 2,945 milliards de francs à la Société des Bourses francaises (SBF), 3,975 milliards de francs chez Cedel, et 4,41 milliards de francs chez Euroclear, tous deux situés à Luxembourg. La première ligne traitée à la SBF est l'OAT 8,50 % 2 000, tandis que l'OAT 10 % 2 001 en écus occupe la pre-mière place de l'ensemble des titres traités chez Cedel et la seconde chez Euroclear.

Par ailleurs, le volume quotidien des mouvements effectués sur les quatre échéances de bons du Trésor (BTAN) les plus traités au sein du système Saturne, tenu par la Ban-que de France, a atteint 10,392 milliards en moyenne par séance, en novembre 1990, regroupant les opérations d'achat-vente, les virements franco, les prêts et emprunts de titres et les pensions.

Par ailleurs, l'indicateur de performance établi par le Crédit lyon-

gression de 5,81 % (105,81 sur une base 100 au 31 décembre 1989). Cette progression s'applique aux cours de ces emprunts, coupon compris. Ce qui, en raison d'une augmentation du rendement des emprunts d'Etat de sept à dix ans, passé en un an de 9,33 % à 9,98 % a déprécié ces cours de 3.7 % environ. En 1990, les obligations du Trésor (et les autres) n'ont pas constitué un très bon placement à court terme évidemment, puisqu'à l'échéance le souscripteur retrouve le cours d'origine, avant au passage encaisse des coupons qui, à l'heure actuelle, procurent un rendement net, hors inflation, d'environ 6 %. Sur vingt-quatre mois, du 31 décembre 1988 au 3 décembre 1990, la performance est encore moins bonne, 10,24 %, alors qu'elle aurait dû atteindre un pen moins de 18 %, toujours pour la même raison : la hausse des rendements a

#### Progression de 48,3 % des sicav monétaires en 1990

déprécié les cours.

L'échantillon retenu par le Crédit Lyonnais comprend les OAT sui-vantes: 9,70 % décembre 1997, 9,50 % juin 1998, 8,125 % mai 1999, 8,50 % mars 2000 et 10 % mai 2000. Ce portefeuille est liquidé et recomposé à chaque événement (paiement de coupons, introduction d'une ligne nouvelle. etc.) proportionnellement à la structure du segment de marché consi-

L'encours des sicav court terme, dites de trésorerie, a légèrement reculé en décembre 1990, selon Europerformance, revenant à 977,7 milliards de francs (- 3,5 milliards de francs), ceci pour la première fois depuis le début de l'année. Mais ce phénomène est habituel au mois de décembre, certains souscripteurs de sicay court terme, essentiellement les entreprises, qui détiendraient 50 % de cet encours, procédant à des retraits pour leurs bilans au 31 décembre pour rache-ter en janvier. En décembre 1990, le recui avait été d'environ 8 milliards de francs. Le mois dernier. les sicav dites régulières ont perdu 5.9 milliards de francs à 150.4 milliards de francs et celles dites sensibles sont restées stables à 26,9 milliards de francs, tandis que les monétaires ne gagnaient que 2,7 milliards de francs à 800,7 milliards contre 15 milliards de francs en novembre 1990.

Sur un an, l'encours des sicav court terme a progressé de 34.74 %, celui des sicav monétaires bondissant de 48,3 % tandis que les régu-lières restaient pratiquement stables et que les sensibles perdaient 20 %.

**MATIÈRES PREMIÈRES** 

# Le sucre au plus bas depuis 1988

Le sucre prend un goût amer. Installes sur une courbe ascendante depuis la mi-1987, les cours ont connu une inflexion dès la fin 1989 et ont îmalement baissé de 28,5 % en 1990. Pis, le sucre est retombé, cette semaine, à son plus bas niveau depuis mai 1988. Le prix quotidien du roux fixé à Londres est ainsi descendu à 222 dollars la tonne. Comme beaucoup de produits apricole ou de denrées tropicales, le sucre souffre à son tour des perspectives d'un excédent

Les négociants londoniens E. D. and F. Man viennent de réviser à la hausse leur estimation du surplus de la campagne 1990-1991. Cet excédent devrait représenter 1,89 million de tonnes alors qu'en septembre dernier la maison britannique ne tablait que sur un surplus de 1,4 million de tonne. Il est vrai que la production mondiale sur cette période, devrait atteindre le niveau record de 110,38 millions de tonnes.

La crise du Golfe ne fait rien

| pour arranger les choses, pursque |                              |  |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| PRODUITS                          | COURS DU 11-1                |  |
| Crivre h. g. (Londres) Trois mois | 1 335 (- 17)<br>Livres/tonne |  |
| Aluminium (Louiss)                | 1 565 (- 29)                 |  |
| Trois mois                        | Dollars/tonne                |  |
| Nickel (Louis)                    | 8 719 (+ 35)                 |  |
| Trois mois                        | Dollars/tonne                |  |
| Socre (Paris)                     | 292 (- 3,5)                  |  |
| Mars                              | Francs/tonne                 |  |
| Casé (Lendres)                    | 583 (= 26)                   |  |
| Mars                              | Livres/tonne                 |  |
| Cacao (New-York)                  | 1 186 (+ 36)                 |  |
| Mars                              | Dollars/touze                |  |
| RM (Chicago)                      | 252 (~ 5,5)                  |  |
| Mars                              | Cents/boissess               |  |
| Mais (Chicato)                    | 238 (- 3,75)                 |  |
| Mars                              | Cents/bosseau                |  |
| Soje (Thicago)                    | 168,60 (- 3,8)               |  |
| Mars                              | Dollars/t. courte            |  |
|                                   | Indiane la                   |  |

Le chiffre entre parenthèses indique vistion d'une semsine sur l'autre.

ment destinées à l'Irak et au Koweit n'ont pas pu être vendues au cours des six derniers mois. La remontée des cours du pétrole a également entamé le pouvoir d'achat de nombreux importateurs du tiers-monde.

Les difficultés financières de

l'URSS inquiètent aussi le négoce, qui voit là un de ses gros débouchés risquer de se refermer. En manque de devises, la Chine popu-laire est enfin absente du marche depuis environ huit mois. De fait, le marché du physique est totale-ment inanimé. « Il n'y a quasiment plus d'appels d'offres », se lamente un négociant français. Et, du côté de l'offre, c'est la pléthore qui s'an-nonce. Le Brésil devrait vendre au moins 790 000 tonnes cette année alors que les experts anticipaient un volume de ventes brésiliennes de l'ordre de 550 000 tonnes. Les négociants brésiliens, quant à eux, pensent pouvoir exporter 1,3 mil-ion de tonnes en 1991. Traditionnellement acheteur sur le marché mondial, l'Inde se met désormais exporter. Le sous-continent devrait produire 11,5 millions de tonnes en 1990-1991 et compte exporter 200 000 tonnes avant le mois de mars prochain. Les professionnels ne sont donc guère optimistes. « Les cours du sucre pourraient être soumis, en 1991, à des pressions plus fortes que lors des deux années précédentes et tester de nouveaux seulls à la baisse », écrivent ainsi les analyses d'ED and F. Man dans

lenr dernier rapport. Ce n'est sans doute pas un hasard si le London Financial Futures and Option Exchange (FOX), le marché à terme de marchandises de Londres, a choisi cette période plutôt morose pour lancer une nouvelle offensive sur le sucre. Le marché britannique avait déjà sérieusement concurrencé le contrat sur le sucre blanc de la Rourse de commerce de Paris en lancant des cotations électroniques sur un contrat smilaire à Londres. Et la décision du MATIF, qui coiffe désormais les marchés commerciaux français, de rapprocher

la corbeille du sucre de celle de son produit-phare, l'emprunt notion-nel, n'a pas empêché Londres d'acquérir la suprématie sur ce produit. En 1990, 347 303 contrats de sucre blanc ont changé de mains sur le FOX alors que le MATIF en traitait 302 908.

Aujourd'hui, c'est la suprématie américaine sur le marché du sucre roux que cherche à entamer le hé londonien. Le FOX a en effet lancé le vendredi 11 janvier, des cotations électroniques sur le sucre brut. Ce projet n'a pas fait l'unanimité, notamment chez les petits courtiers et les opérateurs qui travaillent pour leur propre compte. Mais il était appuyé par de gros négociants comme le fran-çais Sucres et Denrées ou le britannique Czarnikow. Les ambitions du marché londonien ne s'arrêtent d'ailleurs pas là. Le FOX, qui cote déjà un contrat sur le café robusta, envisage de lancer, le le mars pro-chain, un nouveau « future » sur l'arabica qui viendrait directe concurrencer le contrat arabica coté à New-York.

□ Légère croissance du marché du

ROBERT RÉGUER

diamant en 1990. – Les ventes de diamant de la Central Selling Organisation (CSO), le bras armé de la société sud-africaine De Beers, qui contrôle plus de 80 % du marché mondial des pierres brutes, ont progressé de 2 % en 1990 pour représenter 4,167 milliards de dollars. Mais, sur les six derniers mois de l'année, ces ventes affichent un repli de 32 %. Alors qu'elles avaient atteint 2,48 milliards de dollars au premier semestre 1990. elles ne totalisaient plus que 1,69 milliard au second. Ce retrait est attribué au recul de la demande américaine. Premier pays à entrer dans la récession économique, les Etats-Unis sont le premier acheteur mondial de pierres taillées, avec environ un tiers du marché. La fiscalité est également un facteur défavorable outre-Atlantique puisqu'une taxe de 10 % a été instituée sur les diamants de plus de

<u>**Le Monde**</u> <u>EDITIONS</u> Les mutations de 'économie mondiale 1975-1991 par le Service économique du *Monde* 

et Alain Gélédan

` 10 000 dollars.



20 • Dimanche 13 - Lundi 14 janvier 1991 •••

# Le Monde

## La crise du Golfe

### Le débat sur le recours à la force contre l'Irak s'intensifie au Congrès

Le Congrès américain devait voter, samedi 12 janvier, sur un texte qui donnerait au président George Bush l'autorisation d'enga-ger une guerre dans le Golfe, mais la Maison Blanche a déclare vendredi que l'issue du débat était topiours incertaine.

Dans un dernier effort de « lobbying», le chef du groupe républi-cain au Sénat, Robert Dole, avait convoqué ses collègues vendredi pour leur communiquer les estima-tions pessimistes de la CIA sur l'impact des sanctions économiques internationales sur l'Irak. Il a également laissé entendre que si M. Bush n'obtenait pas le soutien des sénateurs, il pourrait se livrer à de l'obstructionnisme au Sénat pour empêcher le vote d'une réso-lution présentée par le chef du groupe démocrate, George Mit-chell. Ce dernier prône la poursuite des sanctions économiques pour tenter de résoudre la question du

L'ESSENTIEL

ÉTRANGER

La crise du Golfe...... 2 à 5

La guerre civile en Somalie

Les diplomates italiens ont quitté

POLITIQUE

Un rapport accablant de la unan

bre régionale des comptes ......

COMMUNICATION

La chronique d'André Laurens. 7

SOCIÉTÉ

Les nouveaux circuits selon

L'A 8 sur la Côte d'Azur, l'A 85

CULTURE

Treize films en compétition dont

'Echelle de Jacob, d'Adrian

Réconciliation des créateurs et

HEURES LOCALES

• Le dilemme du ministre de l

ville, M. Michel Delebarre

Nantes en quête d'identité

a La Guadeloupe retrouve ses

couleurs • Coopération entre l'Aquitaine et l'Euskadi.. 13 à 15

ÉCONOMIE

Economies sur la radiologie

Des examens plus chichement

Le contrôle d'un des premiers

groupes français du bâtiment 17

Contre les chèques voiés

Un fichier national le 18 ienvier 17

Un déficit probable en 1990.. 17

Services

La télémetique du Monde :

3615 LEMONDE

Le numéro du « Monde »

été tiré à 523 407 exemplair

3615 LM

Pelège renforcé

dans la SAE

L'Aérospatiale

dans le rouge ?

Revues des valeurs..

Changes, Crédits Grands Marchés...

Mots crok

Spectacles...

Radio-Télévision

Autoroutes contestées

L'« affaire du Silco»

La gestion de Nice

Le mariage

de la 5 et de M 6

Livres politiques

Prudent rapprochement

Trafic de la drogue

Fastival d'Avoriaz

Salon du meuble

das commerciaux ..

Tonkin en 1964. De son côté, l'ancien président Ronald Reagan a dit s'attendre à

Décès de Carl Anderson, Prix
Nobel de physique. - Le Prix Nobel
de physique Carl Anderson, qui a
fait toute sa carrière au California

En raison de l'abondance de l'actualité, la parution de la page Dates est reportée.



### Koweit sans recourir à la guerre. Les deux Chambres devaient égale ment voter une résolution réaffirmant le rôle constitutionnel du

Congrès dans la déclaration d'une

Les débats se sont poursuivis dans un climat de plus en plus passionné, et durent même être inter-rompu, un moment à la suite de l'irruption d'une dizaine de mani-festants pacifistes au Sénat, dont les slogans « Pas de sang pour du pétrole l'» et « Pas de sang pour Bush !» couvraient la voix des intervenants. Le spectre du Vietnam planait également au-dessus des débats. Vingt-sept des cinq cent trente-cinq parlementaires actuels avaient en effet autorisé les bombardements sur le Vietnam du Nord après un prétendu incident naval entre Américains et Vietnamiens du Nord dans le golfe du

ine guerre avec l'Irak et a exhorté le Congrès à soutenir George Bush si le recours à la force devenait nécessaire. A l'opposé, son prédé-cesseur à la Maison Blanche, Jimmy Carter, a lancé un appel, vendredi, en faveur de la tenne d'une conférence internationale consacrée à la crise du Golfe et aux droits des Palestiniens. - (AFP,

### EN BREF

Institute of Technology, est décédé, vendredi 11 janvier, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Né à New-York en 1905, Carl Anderson, qui était diplômé du Caltech (1927), avait reçu le prix Nobel de physique en 1936 pour avoir découvert le casi-1936 pour avoir découvert le positron. C'est en étudiant les flux de particules venus du cosmos qu'il avait mis en évidence ce positron. plus connu sous le nom d'électron positif. En 1936, Carl Anderson rait partagé son prix Nobel avec le professeur V. G. Hess de l'université d'Innsbruck (Autriche).

ti L'expulsion de Palestinieus des territoires occupés : le Conseil de sécurité ajourne l'examen d'un pro-jet de résolution condamnant Israël. - A quatre jours de la date-butoir du 15 janvier, le Conseil de sécurité des Nations unies a suspendu ses travaux – vraisemblablement jusqu'au lundi 14 janvier – sur un projet de résolution condamnant les autorités israéliennes pour l'expulsion de quatre Palestinicas, le janvier dernier. Ce texte demande notamment « le retour immédiat de toutes les personnes expulsées ». (Corresp.)

□ URSS : les dépenses militaires représenterant plus du tiers du badget. - Le budget militaire soviétique s'élève, pour 1991, à 96,5 milliards de roubles, soit 34,8 % du budget de l'URSS, a décidé vendredi 11 janvier le Soviet suprême (Parlement) soviétique. Le vicepremier ministre Igor Beloonssov. chargé de l'armement, est intervenu à la tribune pour expliques que si le budget militaire avait apparemment augmenté, puisqu'il s'élevait à 77 milliards de roubles l'année dernière, il a en fait baissé en « roubles constants » en raison appliquées depuis le le janvier. -(AFP.) des augmentations de prix de gros

# La grande fièvre des télévisions françaises

çaise n'avait connu pareille fièvre ni pareille ébullition. Jamais elle n'avait déployé tant de moyens, « planifié » une couverture journalistique d'une telle ampieur. Habituée à travailler dans l'urgence et l'improvisation, la voici qui, depuis plusieurs semaines, fourbit ses armes : celles destinées à partir pour le Golfe - caméras, microphones, magnétos, etc. – et celles chargées d'alimenter à Paris une antenne dont le pouls ne battra bientôt plus que pour le Moyen-Orient : images d'archives, cartes, diapositives, abonnements aux agences et accords avec la chaîne américaine CNN.

Malade d'ordinaire du secret, soucieuse de concurrence, jalouse d'exclusivités, la télévision française joue l'entraide, la confraternité, et brandit un mot d'ordre : « Pas de guerre sur « la » guerra ( » La hache est enterrée qui aveit provoqué, l'an passé, aux temps forts de la révolution roumaine, une polémique navrante.

### Les mêmes images da front

Cette fois, donc, le déploisment des équipes de reportage dans le Golfe sera coordonné. C'est Claude Carré, le directeur de l'information d'Antenne 2, qui, dès le mois de novembre, a suggéré à ses homologues des autres chaines la constitution d'un pool d'information sur la crise : sur la guerre, si d'aventure le mot devait êtra employé, ils ont tous acceptá. Conscients que, sur ce terrain miné, leur unité serait la meilleure garante de leur efficacité. C'est que les chaînes francaises ne transmettre leurs images du Galfe... Toutes les télévisions du monde se som donné randez-vous dans le désert. A commancer par CNN, la chaîne américaine de référence en matière d'information CONTINUE

CNN dispose sur le terrain de quarante personnes, de ses propres antennes d'émission et de son canal de satellite. Elle consecre déjà plus de la moitié de son programme aux événement du Golfe et organise deux rendezvous quotidiens au cours desqueis les télégnactatores américains DBLvent interroger les correspon-

Formidable dispositif qui va obliger toutes les autres télévisions américaines à emboîter le pas malgré le coût de telles apérations et les sombres perspectives de la

450 kilomètres de Ryad, à 120 km du Koweit et à près de 70 km de le frontière irakienne, la base de King Khaled City abriters le premier «pool» des chaînes françaises. C'est là que sont regroupées la plupart des forces militaires francalses. C'est là que travailleront donc en alternance deux écuipes françaises de tournage, chacune constituée d'un caméremen, d'un preneur de son et d'un journaliste de chaque rédaction du « pool ». Un hélicoptère Pums de l'armée devrait leur permettre de rapporter

jour-là, et quoi qu'il arrive, une édition spéciale de leur journal. A la rescousse de leurs rédections pansiennes fortement dépouilées ~ la Caravelle partie du Bourget le 10 janvier à destination du Golfe contenait une trentaine de personnes de TF 1, vingt-deux d'Antenne 2, neuf de FR3, quinze de la Cinq, trois de M6 - les directeurs de l'information ont fait appel à des commentateurs professionnels, le plus souvent issus de l'armée. Antenne 2 accueillers les généraux Forget et Passidou; la

maintenant,

des images aussitôt mises à la dissition de toutes les chaînes du «pool» (TF1, Antenne 2, FR3, la Cinq et M6). Pendant les combats, seuls les services du SIRPA auront cependant accès à la ligne de front, quitte à distribuer ensuite Aux équipes de personnaliser alors ce matériau commun en le montant et en le commentant. Soit sur place, soit à Ryad, où se trouvera le deuxième « pool » d'informa-

La capitale saoudienne accueillera en effet toutes les équipes soucieuses de suivre l'activité diplomatique, de couvrir les conférences de presse des différentes armées et de faire divers reportages. Enfin, des journalistes (au titre de leur seule rédaction) séjourneront aussi à Dharan pour suivre de plus près les activités de l'armée américaine. Sans compter bien sûr la déploiement d'envoyés spéciaux dans les capitales concernées par le conflit.

Cina recevra le général Capillion lancien chef d'état-major de l'armée de l'air); et TF 1, outre le général Coppel, présent sur l'antenne depuis l'été, accueillera, depuis Londres, Pierre Salinger. pour commenter l'attitude du gou-

Le coût de tout ce dispositif? « Faramineux I », s'écrient en chosur les patrons de l'information sans vouloir avancer de chiffres précis. « Plus de 1 million de francs par semaine » se risque toutefois Claude Carré. «L'équivalent d'un mois habituel de reportages à l'étranger. » Plus du double. aseurent ses confrères.

#### Règie du jeu on censure?

Mais comment prévoir la tournure que prendront les événements? Comment imaginer un calendrier, esquisser un schéma de conflit? «Rien. Nous ne savons rien du type de guerre vers lequel nous allons, affirme Claude Carré. Car c'est sans précédent. Sera-ce

l'histoire ou celle de la plus grande menipulation?» Question fréquente dans les états-majors des chaînes, où l'on ignore encore le degré de dépendance des envoyés spéciaux à l'égard du SIRPA. Et le niveau de la censure.

Un protocole d'accord a certes été signé entre les rédections et le nistère de la défense précisant le statut et les contraintes des correspondants de guerre, lesquels devront signer chacun une charte précise : interdiction de divulguer des informations permettant de localiser les lieux d'implantation et prendre des images permettant d'identifier des blasses ou des morts, de prendre le moindre risque de remettre en question la sécurité des opérations ou de porter atteinte à la dignité humaine... «Comment nier la nécessité d'un gentleman's agreement, estime Robert Namias, chargé de coordonner l'information «de querre» à TF1. Je préfère des règles du jeu nettes, bien définies, à des appels discrets à l'autocensure comme nous l'avons récemment senti. Nous saurons très vite à quoi nous en tenir de la part des militaires. > Les règles du jeu définies par le SIRPA passent pour être plus souples que le code de bonne conduite décidé à Washington et contre lequel les journalistes américains multiplient les protestations (le Monde du 12 janvier).

ici et là, et malgré le bouillonne ment que connaissent les salles de tant, s'interrogent. «La télévision, ser son rôle de témoin, observe un reporter d'Antenne 2. Les gouvernents, les militaires tenteront de de pression à la fois sur l'Irak et obus des temps de paix. Que serons-cous en période de guerre? Jamais les médias n'ont été aussi importants. Jamais leur contrôle n'a eu un tel enjeu.»

Jouant la souplesse et la rapidité, toutes les chaînes, y compris M.B. annoncent de probables bouleversements de leur antenne dès ie 15 ienvier. Tout en promettant distance, sérénité et sang-froid... Un impératif qui a peut-être poussé France-Musique à annuler 'émission e Aux armes musiciens » qu'un producteur soucieux de coller à l'actualité avait conque pour le lundi 14 janvier. Au programme initialement prévu : la To Deum de Marc-Antoine Charpentier, la Chanson du soldat mort de Weill, et Mon beau légionnaire... **ANNICK COJEAN** 

# Un entretien avec le recteur de la Mosquée de Paris

« Je n'entre pas dans la logique de la guerre sainte » nous déclare M. Tedjini Haddam à son retour de Bagdad

Recteur de la Grande Mosquée de Paris, membre du Comité de réflexion pour l'islam de France (CORIF), M. Tedjini Haddam, qui est de nationalité algérienne, a assisté, du 9 au 11 janvier, à la conférence populaire islamique qui a réuni à Bagdad anviron 350 déléques musulmans d'une cinquantaine de pays. Ceux-ci ont entendu, vendredi 11, un nouvel appei à la guerre sainte de M. Saddam Hussein (lire page 2).

« Pourguoi avez-vous participé. en cette période de crise, à la conférence islamique de Bagdad?

- Il était mai venu de ma part de refuser l'invitation qui m'avait été adressée, personnellement, par l'Irak. Il s'agissait d'un congrès islamique et l'assiste régulièrement à des assemblées de ce genre, à Bagdad et dans d'autres capitales, le suis su service de tous les musulmans, mais j'allais là-bas à titre strictement personnel. Je me suis tenu à un rôle d'observateur. Je n'ai fait aucune déclaration publique. Ma présence à Bagdad ne doit pas être interprétée comme une prise

 Mais en même temps se tenait à La Mecque une eutre conférence religieuse, organisée per l'Arabie sacudite...

 C'est vrai, mais si j'avais été invité à cette conférence de La Mec-que, j'y serais allé. Avec d'antant plus de plaisir que j'ai été, dans le passé, ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite. Je tiens à vous préciser cependant que, du 26 au 31 décembre dernier, je faisais partie d'une délégation du Conseil de réflexion pour l'islam en France en visite à Djeddah, La Mecque, Médine et Ryad.

- Çependant, votre présence à Bagdad ne va-t-elle pas cautionner, aux yeux de la communauté musulmane en France, l'appel è la guerre sainte lancé par M. Saddam Hussein?

- Je considère cet appel comme une réaction à un danger imminent Rien de plus. Mais je vous rappelle que, de l'autre côté aussi, on peut considérer la présence occide comme une croisade. Quoi qu'il en soit, je n'entre pas dans cette logique de «guerre sainte» ou de «croisade». Ce qu'il faut, c'est se mobiliser pour initier, de toutes ses forces et à tous les les peoples de cette région. ~ Comment mesurez-vous le ris

que de guerre aujourd'hui? ~ La crise a atteint un degré de

passion tel que la situation me semble devenue dramatique. J'ai éntendu parier à Bagdad de guerre dévasta-trice, de cataciyame de fin de siècle. Je lance un appel, désespéré, sincère, un appel de croyant pour que soit conjuré ce danger qui menace l'huma-nité. Cer appel s'adresse aux responsables politiques, aux présidents Bush et Hussein, pour qu'ils dépassent les intérêrs immédiats de leurs pays. Aux autorités chrétiennes, aux oulé d'Arabie saoudite, d'Egypte, d'Irak, pour qu'ils interviennent és au nom de l'intérêt de la commu

De quoi s'agit-il? De paix et de jus-tice. Tous les délégués musulmans qui participaient au congrès islamique de Bagdad, venus de plusieurs dizames de pays, du Sri-Laniza au Canada, out qu'ils se sentaient bafoues, humiliés, qu'ils sonfiraient de ne pas être pris au sérieux et étaient victimes d'une sorte de paternalisme. C'est comme si, pour eux, il y avait, dans le monde, une justice à deux paliers. Il

de position en feveur de M. Saddam aiveaux, contre la guerre, pour la faut absolument dépassionner la paix, la justice et la sécurité de tous sination et sécuriser la région. - La France a-t-elle un rôle spécifique à jouer?

- La médiation ne peut se faire que

par des tiers. Dans les formes, des maladresses ont été commises dans la période récente, comme celle qui consiste à engager des négociations directes entre les parties prenantes d'un tel conflit. Tout est possible dans cette région - par exemple on peut tout dire à un chef d'Erat, quel qu'il soit, à condition que l'on respecte les s. Yous ne pouvez pas imaginer le crédit dont dispose la France dans cette région, notamment le président Mitterrand. Il est urgent que la France, qui en septembre a entamé aux Nations anies un processus de paix, continue sa mission. Il faudrait que rapidement M. Mitterrand, en accord avec le secrétaire général des Nations unies, après consultation des personnalités religieuses, envoie une délégation aussi bien à Bagdad qu'aux Brats-Unis. La date du 15 janvier ne doit pas être considérée comme une

> Propos recueitis par JEAN-MICHEL DUMAY ex HENRI TINCO

instination # Paris

Ed H. M. P. Bert 11.5 (東京) (東京) 東京ででは、2年に、おり Sag I Mager, 100 18 2 **美国 (6) (4)** (1) (1) (1) RESERVED TO BE 

MAR OF LARSE Partin der Biebeiten wer eine ben 147 MA 1984 1 and appropriate largery of man beitelt de 100 gid fine in A Name of the second second at the history of the

医性物素 电子子 観光波 かられる かっ Bill Park . . . . . . .

And a string of the state of th

Comme by the garden and a

the terms of

1 3 m 1 ... 1

Fine a per ren

the state of the

BIDDER & WILLIAM

" in . . .

1 St. 14 .

THE PROPERTY.

THE RELEASE SECTION

To be been a second

REM M M

DEEL CONTRACTOR

Miles of the state of the state

4:20

The Part of 78年第冊 フォーラーフ Mit bem ich mit ben Marie Constitution 現所 東ゴカル こん 等 (基础) (1915年 - 1915年 Page a marrier a die.

The state of the s BETTE ONL S W. Sentir to 18.3 f. A 18. the be to de a great Steeper State of CIA THE STREET

plant to 1 . 11 FEE . Spell 13 海 (新山) (李田) (李田) The Art of the Selfalle . But the A STATE OF THE PARTY OF THE PAR The Tale of the little Elite Bridge The second secon